FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE - Nº 14593 - 6 F

SAMEDI 28 DÉCEMBRE 1991

Après son succès au premier tour des élections législatives

## Le Front islamique du salut pourrait obtenir la majorité absolue à l'Assemblée algérienne

### Logique suicidaire

QUI représente quoi en Algérie? On le sait mieux aujourd'hui, à l'issue du premier tour des premières élections législatives pluralistes. Cette consultation, le gouvernement de M. Sid Ahmed Ghozali l'avait voulue « propre et loyale». C'est sans peine, cette entreprise à son terme, même si le processu démocratique ainsi entamé pro-fite aux islamistes, qui ont fait vœu de le bloquer aussitôt qu'ils en auront les moyens.

Certes, le Front islamique du salut (FIS) ne s'est pas rendu maître de la future Assemblée nationale en un tournemain, comme certains de ses dirigeants l'avaient claironné. Mais il paraît être en position d'arriver à ses fins le 16 janvier, à l'issue du second tour, si les perdants d'au-jourd'hui, d'abord le FLN, mais aussi la famille démocrate, ne réussissent pas à mobiliser ensemble cette «majorité silenélections locales du moins de juin 1990, a boudé les umes.

SES fausses manœuvres, ses divisions, ses atermoiements, ses piètres performances à la tête de plus de huit cents communes, n'ont pas entamé le «crédit» dont le FIS dispose auprès d'un électorat captif, essentiellement composé des laissés-pour-compte et d'échaudés divers. La rage au cœur, il n'en finit pas de vouloir faire payer très cher au FLN trente ans d'exercice solitaire du pouvoir qui ont conduit le pays au bord du gouffre économique.

La démocratie est encore trop neuve pour susciter déjà un vrai débat politique. Le FIS fut ainsi le seul parti à présenter au cours de la campagne électorale un programme de rupture avec l'or-dre existant qui ait sa propre cohérence. M. Abdelkader Hachani, son président provi-soire, qui a arraché aux siens la difficile décision de participer à ce scription de l'arrais caché l'ince scrutin, n'a jamais caché l'in-tention des intégristes d'accapa-rer le pouvoir. « Nous ne voulons pas, a-t-il averti, d'une Assem-blée qui nous contraindrait à des alliances qui retarderaient nos projets » d'Etat islamique.

E FIS se laissera-t-il voler sa victoire? Parce que son histoire est intimement liée à celle du pays, l'armée aura du mal à accepter sans broncher la mise en place d'un nouvel ordre islamique. Dans son intervention à la veille du premier tour, le président Chadli a clairement lai entendre que le laxisme n'était plus de mise à l'ombre des « hypocrites » et des « aventuriers », et qu'il resterait aux com-mandes de l'Etat jusqu'au terme de son mandat și l'« intérêt nationai » l'exigeait.

Les résultats du second tour corrigeront-ils ceux du premier? Comment en être sûr dans un pays sans tradition démocratique? Beaucoup d'Algériens, en choisissant le « parti de l'Islam », semblent s'être engagés dans une logique suicidaire. Par haine d'un parti qui se croyait, lui aussi, investi d'une mission



Le Front islamique du salut (FIS) a remporté un important succès, jeudi 26 décembre, lors du premier tour des élections législatives, marqué par une forte abstention. Avec 62 députés à coup sûr élus et, vraisemblablement, 50 à 70 autres sièges selon des résultats partiels, le FIS peut espérer obtenir la majorité absolue, après le second tour, le 16 janvier. L'ancien parti unique, le FLN, arrivé en deuxième position, n'aurait eu qu'une vingtaine d'élus au premier tour.

de notre correspondant

le Front islamique du salut pronostiquait, en annonçant, avant le vote, qu'il remporterait 90 % des voix, puis, quelques jours plus tard, à peine plus modeste, 70 % des suffrages. Mais c'est un formidable avantage que les islamistes vienrents. Sur la base des résultats parvenus au ministère de l'intérieur à l'aube du vendredi 27 décembre, le Front de libération nationale (FLN)

### Un entretien avec le premier ministre suédois

Au pouvoir à Stockholm depuis trois mois et demi à la tête d'un gouvernement de coalition minoritaire et de centre droit, le nouveau premier ministre suédois. M. Carl Bildt, affiche clairement ses convictions pro-

Considérant que la neutralité traditionnelle de son pays n'est plus un obstacle à son adhésion à la CEE, qu'il pré-voit « si tout se passe bien » pour le 1º janvier 1995, M. Bildt souhaite que la Suède participe à la politique européenne de défense et de sécurité communes. « La Suède, résume-t-il, s'est trop longtemps isolée de l'Eu-Lire page 5

l'entretien avec M. Bildt recueilli par ALAIN DEBOVE

seulement 9 élus sûrs et une dizaine d'autres probables. Quant au Front des forces socialistes (FFS), troisième, il pouvait comp-ter, toujours à la même heure, sur 8 élus certains et 9 à confirmer.

Les autres formations politiques ont été balayées : le Rassemble-ment pour la culture et la démocratie (RCD) aura 3 élus, au mieux;

GEORGES MARION Lire la suite et l'article de JACQUES DE BARRIN



### Niveau record pour le chômage

Avec 29 500 chômeurs de plus en un mois, l'évolution du marché de l'emploi est plus préoccupante que prévu en cette fin d'année.

Pour la première fois - à 2,8 millions de demandeurs d'emplois inscrits à l'ANPE a été dépassé, et la progres-sion est en un mois de 1,1 % et en un an de 11,8 %. La France compte désormais un taux de chômage de 9,8 % de la population active. A ce rythme, les 10 % prévus par l'INSEE pour le deuxième semestre de 1992 risquent d'être atteints plus tôt que

Bien que tous les disposi-tifs de lutte contre le chômage sient déjà été employés, le gouvernement prépare, pour le début de l'année prochaine, des mesures en faveur des chômeurs de longue durée.

> Lire page 16 les articles d'ALAIN LEBAUBE

## Débuts laborieux pour la Fédération de Russie

M. Boris Eltsine fait face à de sérieuses difficultés pour mettre en place les nouvelles institutions, notamment militaires et monétaires

MOSCOU

de notre envoyée spéciale

Ayant réussi en deux semaines à faire admettre la mort de l'URSS par tous, chez lui et à l'étranger, M. Boris Eltsine s'est retrouvé, jeudi 26 décembre, seul désormais à affronter ceux qui l'ont aidé dans cette tache: les Républiques «indépendantes» et avant tout l'Ukraine, l'unique qui puisse rivaliser quelque peu avec l'immense Fédération de Russie. C'est le nouveau nom que les députés de la République socialiste soviétique fédérative de Russie ont adopté juste à temps pour les reconnaissances internationales qui affluent vers le gratte-ciel stalinien de l'ex-ministère des affaires étrangères de

l'URSS, occupé désormais par le jeudi à la réunion militaire de chef de la diplomatie russe, M. Andreï Kozyrev.

Le ministre de la défense de l'Ukraine, le général Constantin Morosov (un Russe), était ainsi absent jeudi, au premier jour de la réunion organisée à Moscou pour les ministres de la défense des Républiques qui envisagent de participer à la Communauté des Etats indépendants. Le général était en effet lui-même en réunion à Kiev, avec le commandant en chef de la marine soviétique et celui de la flotte de la mer Noire, pour négocier le partage de cette dernière - porteuse d'armes nucléaires - alors que l'opposition ukrainienne la revendique en entier pour l'Ukraine. Les Républiques représentées

Moscou n'en étaient pas pour autant plus disposées à discuter des divers projets de réorganisa-tion de l'armée et notamment de celui de son commandant en chef provisoire, le maréchal Chapochnikov. Les discussions sont, en effet, restées bloquées au niveau politique, la plupart des Républiques voulant désormais suivre l'exemple de l'Ukraine et de

stationnées chez elles. M. Eltsine a semblé en tirer les conclusions: mardi, il annonçait devant le Parlement russe qu'il allait créer un ministère de la défense de la Fédération de Russie. Ce ministère est d'ailleurs en

Marc Théolleyre vient de

publier aux éditions Robert

Laffont, « L'accusée, 45 ans

de justice en France ». Nous

avons demandé à M. Jean-

Denis Bredin d'en rendre

« L'Accusée », un livre de Jean-Marc Théolleyre

l'Azerbaïdjan, en créant leurs

propres armées républicaines à

partir des ex-forces soviétiques

formation depuis le putsch, sous la houlette du général Kobets, mais M. Eltsine affirmait toujours qu'il ne se déciderait à créer une armée russe que s'il y était contraint par la formation d'autres armées républicaines. Cela semble donc chose faite, ce qui devrait entraîner de multiples bouleversements, donnant par exemple à la Russie, outre le commandement des armes nucléaires, celui des troupes stationnées en dehors des Républiques membres de la Commu-

**SOPHIE SHIHAB** Lire la suite et nos informations page 4 ainsi que l'article de PATRICE CLAUDE sur l'afflux des juifs soviétiques en Israél

Le Monde EDITIONS

## comme si vous y étiez

Khrouchtchev. Brejnev, Gorbatchev et les autres sous les feux de la glasnost

#### Bernard Féron et Michel Tatu

Que l'histoire d'un régime policier prenne les allures d'un roman policier n'est pas pour surprendre. Cette fois ce sont les témoins qui parlent et qui, grâce à la glasnost, rendent aux peuples de l'URSS la mémoire confisquée par Staline.

En vente en librairie

#### Massacre en Inde Plus de cinquante morts lors de

l'attaque d'un train par un commando de terroristes sikhs.

Les enfants du Bangladesh

L'UNICEF mène campagne contre la discrimination

Caricatures marseillaises

A l'approche des élections régionales, les polémiques poli-tico-judiciaires se multiplient.

Transport aérien Une libéralisation prudente des lignes en France reste l'objectif de M. Quilès.

SANS VISA

page 17

■ Saint Yersin de Nha-Trang. 

Coup d'œil: Volsins.

Escales. 

Jeux. 

Table. pages 9 à 13

Chroniqueur judiciaire durant près d'un demi-siècle, témoin libre et lucide, Jean-Marc Théolleyre a observé la justice, permanente « accusée » des grands pro-cès criminels. Il nous en parle aujourd'hui sans prétendre ni requérir contre elle ni la défen-

compte.

Le livre s'ouvre sur le procès de Marguerite Marty, jugée en 1954 pour avoir empoisonné sa cousine dont elle aimait trop le mari, et acquittée, sur une affaire qui, seson Théolleyre, réunissait

dre, pour nous aider à la

Notre collaborateur Jean- « à la manière des anthologies toutes les faiblesses judiciaires du moment ». Il se ferme sur « Barbie, Touvier et les autres » jugés ou non, sur une réflexion qui confronte la justice qui tente de passer, et le temps, justicier à sa manière, sûr de passer au prix même de la justice.

De Marty à Barbie, Théolleyre par Jean-Denis Bredin nous fait revivre quelques-unes des grandes affaires criminelles de l'Académie française qu'il observa, des énigmes résolues ou non, des erreurs aussi d'une justice dont il nous expose, sans nulle agressivité, les faiblesses et les déviations.

> Voici de vrais coupables : Pauline Dubuisson condamnée en 1953 aux travaux forcés à perpétuité pour avoir tué l'amant qui ne voulait plus d'elle, et dont vie ne fut qu'une suite de tragédies. Voici ceux qui ont emporté avec eux leur secret Gaston Dominici, condamné à mort en 1954, ou Marie Besnard, acquittée en 1961.

> > Lire la suite page 8

A 1. ETRANGER: Algérie, 4.50 DA; Marco, 8 DH; Turiste, 750 m.; Alemagne, 2.50 DM; Autriche, 25 SCH; Balgique, 40 FB; Carode, 2.25 \$ CAN; Antilias-Réunion, 9 F; Côte-d'Ivoire, 465 F CFA; Denement, 14 KRD; Estuagne, 190 PTA; G.S., 35 p.; Grèce, 220 DR; Iriste, 2 200 L; Lixembourg, 42 FL; Norvège, 14 KRN; Pays-Ses, 2,75 FL; Portugel, 170 ESC; Sénégel, 450 F CFA; Suède, 15 KRS; Suisse, 1,90 FS; USA (orthers), 2,50 S.



Pour choisir, il me semble qu'un

facteur déterminant s'impose. Pour avoir milité et été étu, en ville comme en milieu rural, je sais par expérience que ces situations politiques n'ont rien à voir. A la cam-

jouent un rôle d'encadrement et d'intermédiaire essentiel pour la

démocratie. C'est ce que j'appelle le « syndrome de Montsauche » du

nom du canton du Morvan dont

François Mitterrand a été long-temps le conseiller général et qui justifie son attachement viscéral à

l'existence des cantons ruraux. Mais à la ville, tout cela n'est

qu'abstraction! On connaît sou-vent son maire, mais rarement son conseiller général ou son député. D'ailleurs, bien souvent, on ne sait même pas à quel canton ou à quelle circonscription on appar-tient

Il fant, c'est impératif, maintenir

On peut, sans risques, instaures

la proportionnelle en milieu

urbain, puisque ce lien est plus dis-tendu. Or cela tombe bien : c'est

aussi dans les agglomérations

urbaines que le vote est le plus politique et que la proportionnelle permettra d'exprimer les minorités.

Et qu'on ne dise pas que ce sys-tème repose sur le principe fausse-ment commercial du « ce qui est à

moi est à moi » (le monde rural serait conservateur) et « ce qui est à toi se discute » (le monde urbain plus progressiste...). Ce principe se heurte d'une part à la nationalisa-

tion des votes (les deux blocs sont

présents partout) et, surtout, à

cette inversion logique du scrutin majoritaire : si c'est dans les

milieux urbains qu'on gagne le plus en cas de poussée, c'est aussi là qu'on perd le plus en cas de reflux... La proportionnelle jouerait

aussi le rôle d'amortisseur des

Avant le dogme constitutionnel, sachons abattre le dogme du mode

▶ Jean Glavany, maire de Mau

directeur du Parti socialiste et ancien chef de cabinet du prési-

dent de la République. Il est l'auteur de Vers la nouvelle

République ou Comment réfor mer la Constitution (Grasset).

COURRIER

Le Service national

dans la Résistance

J'ai lu avec attention votre article

consacré au répertoire national des personnes nées à l'étranger dans vos éditions du 15 novembre. Il faut

distinguer les recensements statisti-ques des recensements administra-tifs. Pendant l'Occupation, plusieurs recensements administratifs furent criminels, facilitant des arrestations,

des déportations, des tortures. Pen-

dant cette guerre, les statisticiens français du Service national des sta-

tistiques (SNS), dans un contexte inhabituel et dramatique, ont eu

l'intelligence, le courage et le patrio-tisme de maintenir la déontologie

spécifique à un service scientifique et non politique.

Mon père, directeur général du SNS, ainsi que son chef de cabinet furent arrêtés à leur bureau de Lyon le 3 février 1944. René Carmille avait été déclaré « grand ennemi de l'armée allemande», en raison des relations entretenues avec des granges terrogistes et auex Londen

groupes terroristes et avec Londres. Torture par Barbie, il fut déporté et

trouva la mort au camp de Dachau. En 1946, la République française

rendit hommage à ce « magnifique fonctionnaire de contrôle» et le cita

à l'orde de l'armée à titre post-

Pour créer et conserver le grand appareil statistique qui en 1946 prit le nom d'INSEE, il fallut ruser, écrire des circulaires officielles par-

fois modifiées par des consignes

officieuses orales, sans toujours res-pecter la voie hiérarchique.

Tout cela allait à l'encontre des

pratiques normales de fonction-

naires en temps de paix, ce qui n'a

pas toujours été bien compris; ce

qui a parfois donné lieu à des témoignages erronés et de bonne foi de la part de ceux qui n'ont disposé

que des circulaires officielles on

d'informations provenant de chefs

de service pas au courant de tout.

Le travail de l'historien et du jour-

ROBERT CARMILLE

(Saint-Cloud)

naliste est souvent délicat.

des statistiques

bourget, membre du comité

ce lien entre l'électeur et l'élu, si essentiel en milieu rural.

Il faut en tenir compte

## La fin des dogmes

par Jean Glavany

ANS ce grand vent de liberté qui balaie tout en cette fin de siècle, les systèmes et tabous, tout est emporté. Et la tabous, tout est emporté. Et la démocratie française, bien que vieille de plus de deux siècles, mais qui, à l'inverse de bien d'antres démocraties, a tardé à trouver chaussure constitutionnelle à son pied, n'est pas épargnée, pour riche qu'elle est en dogmes, justement. A en croire Jacques Chirac, qui veut a changer la République », ou Valéry Giscard d'Estaing, qui veut moderniser la démocratie française, c'est le dogme gaulliste de la c'est le dogme gauiliste de la Constitution de 1958, intouchable jusqu'ici, qui s'effondre. Et le pré-sident de la République a beau jeu de vouloir les prendre au mot, eux qui n'ont rien fait pour réformer notre Constitution dans les longues années où ils étaient au pouvoir, lui qui, à l'inverse et dès 1938, n'a son opposition à nos règles institu-

Avant la réforme de la Constitution, un autre mur peut s'effondrer, un autre dogme peut connaître sa fin : celui du mode de

Ah! qu'il est doux d'entendre Bernard Pons, le président du groupe gaulliste de l'Assemblée nationale, expliquer publiquement qu'il est urgent de réformer le mode de scrutin pour y injecter une boane dose de proportionnelle quand, depuis trente-trois ans, tous les gaullistes nous expliquent non seulement que hors du système majoritaire il n'y a point de salut, mais, même, que ce mode de scru-tin-là serait, de fait, lié congénitale-ment à la Constitution de 1958...

#### Mauvaises manières

Pour être honnête, reconnaissons qu'il est tout aussi doux de constater qu'une grande majorité des députés socialistes plaident aujour-d'hui pour le maintien du système ate majoritaire... quand, nies, la proportionnelle est inscrite au fronton de tous les programmes de gauche.

Il n'y a plus, azjourd'hui, à gauche que le Parti communiste pour défendre ençore ce dogme proportionnaliste. C'est tout dire...
L'histoire récente nous a appris à relativiser les affirmations de nos ayatollahs des modes de scrutin.

La proportionnelle intégrale, cen-sée interdire les majorités stables, n'a-t-elle pas en 1986 donné à la droite une vraie majorité parlementaire pour gouverner?

A l'inverse, le scrutin majori-taire, censé dégager de vraies majo-rités, n'a-t-il pas, en 1988, accordé qu'une majorité toute relative au parti majoritaire?

Parlons donc, sereinement et publiquement, du mode de scrutin. Il y a, pour cela, de bonnes et de mauvaises manières de le faire.

Au chapitre des mauvaises manières, puisqu'on a éliminé les dogmes, refusons aussi les faux-fuyants : au moment où la classe politique souffre d'un relatif – mais réel – discrédit dans l'opinion, il vaut mieux éviter de réfléchir à nartir de basses considérations du type « comment se maintenir au pouvoir? », ou bien «comment limiter les dégâts? », ou bien encore « comment semer la division dans le camp adverse? »... Le sujet vaut mieux

De même, je considère comme maladroite l'idée qu'il faudrait réformer le mode de scrutin pour « faciliter la tâche du président pour la fin de son second septen-nat »... Honnêtement, je me demande si, à force de zèle pour servir le président, on ne finit pas par le desservir... Car va-t-on expliquer aux Françaises et aux Français qu'il faut réformer le mode de scrutin pour le confort du président ? Enfin, tout système qui accroîtrait le nombre de députés, doit être écarté, car l'opinion ne le comprendrait pas.

#### Concilier les inconciliables

Il y a, en revanche, de bonnes manières de poser le problème. En expliquant que ce débat n'est pas artificiel ou réservé à une minorité d'initiés, mais qu'il touche à un mécanisme essentiel de la vie démocratique. Et que ce mécanisme repose sur des principes sim-ples qui sont autant de valeurs les concernant directement : la justice et la capacité de dégager des majo-rités certes, mais aussi le respect des minorités ou le lien existant entre l'élu et l'électeur. La pondé-ration accordée à chacun de ces critères est affaire de réflexion collective et de débat public. C'est un sujet noble et non l'objet de calculs

Pour aider à poser le problème en ces termes, on aurait bien tort de limiter notre regard au scrutin législatif, surtout si celui-ci est fondateur de ce que l'on a coutume d'appeler la classe politique, et alors que les autres échelons de la démocratie représentative justifient même attention et, comme par hasard, soulèvent les mêmes quesnasaru, somevent es memes ques-tions. On a raison de s'interroger aussi sur le mode de désignation des sénateurs – et la proposition de loi de Claude Estier apporte une bonne réponse à une vraie question, - mais l'on aurait tort de laisser de côté dans ce débat les modes de scrutin cantonal ou régional. D'autant qu'ils incarnent l'un et l'autre les excès des deux dogmes dénoncés plus haut : le scrutin cantonal, ô combien majo-ritaire, est clairement injuste, le scrutin régional, proportionnaliste, rend hypothétique l'émergence de majorités dans nos régions. En fait, les modes de scrutin mixtes sont les seuls à concilier les inconcilia-bles : ils dégagent des majorités

Dégager des majorités pour que, à tous les échelons, les exécutifs puissent gouverner. Préserver les minorités par simple souci de jusd'hui plus présent dans le débat.

Car on voit bien le risque qui existerait, en France, dans une crise de la représentation politique où le nombre des abstentionnistes semble aller croissant, si l'on disait aux électeurs : puisqu'il faut déga-ger des majornés, de toute façon 30 % d'entre vous n'auront pas de représentation parlementaire... A quoi bon alors voter pour ceux-là?

A cette critique, fondamentale du scrutin majoritaire, J'en ajouterai deux : qu'il soit injuste, chacun l'admet, c'est sa définition même. Mais il peut être injuste an point de fausser le résultat ! Souvenonsnous de 1978 : la gauche, avec une majorité – relative – fut privée de la victoire. Est-ce acceptable ?

Enfin, si l'on parle de ce scrutin majoritaire, il faut parler du découpage des circonscriptions ou des cantons. Du découpage ou du charcutage. Peut-on accepter comme éternel le travail d'orfèvre de M. Pasqua ? Ou bien, pour le moins, si l'on devait ne pas changer de mode acceptera-t-onger de mode accepter de mode acceptera-t-onger de mode acceptera-t-on ger de mode, acceptera-t-on, comme en Grande-Bretagne, de confier cette tâche à une commis-sion indépendante?

#### Des solutions nombreuses

Sur la voie des scrutins mixtes, les solutions sont nombreuses. Elles peuvent toutes faire l'objet d'un consensus des hommes et des tout, souvenons-nous de l'accueil qui fut réservé en 1983 au projet Defferre/Poperen pour les élections municipales : ce n'était que « magouille » à en croire certains. Aujourd'hui, plus personne ne le remet en cause. C'est bien ce qu'il reste à faire pour tous les modes de

Ces solutions nombreuses partent de ce mode de scrutin-là, du système dit « Giscard », juxtapo-sant le majoritaire dans certains départements et la proportionnelle dans d'autres, ou du scrutin « à l'allemande », où l'on vote, pour les législatives, deux fois : une fois dans le cadre de circonscriptions au scrutin majoritaire, l'autre dans le cadre régional au scrutin proportionnel. Toutes se ressemblent plus

## Pour une défense républicaine

par André Wormser

ORSQUE nos compatriotes moroses et découragés se plaignent de leur sort. il arrive encore à beaucoup de terminer per un soupir : « Ah / c'est Clemenceau qu'il nous

Il n'aurait pu imaginer les horreurs du nazisme encore que, des son apparition, et bien qu'à la retraite et octogénaire, il avait mis en garde contre Mussolini et fort bien analysé tout ce que le fascisme charriait de vices potentiels et de dangers. Il n'aurait pas pu supporter que se pavane impunément un Le Pen et que ressurgissent les outrances des ligues de son temps, achamées à se débarrasser de la République.

L'Histoire ne se renouvelle jamais sous la même forme, mais ses enseignements sont précieux : il y a cent ans, un moment de grogne et d'enthousiasme populaire avait donné au général Boulanger, moins sinistre que notre Jean-Marie, une popularité que son entourage, Rochefort en tête, voulait utiliser pour *« abattre la gueuse »* et, à cette fin, les boulangistes réclamaient une réforme consti-

La loi électorale que Gambetta avait fait voter en juillet 1882 avait établi le scrutin de liste (scrutin à la proportionnelle), et le même candidat pouvait être élu dans plusieurs circonscriptions, quitte à choisir celle qui avait sa préférence. En 1888, pour défendre la République, le gouvernement, vigoureusement soutenu par Clemenceau, fait voter le scrutin maioritaire uninominal d'arron-

Georges Clemenceau, député depuis 1871, arrive pour la première fois au gouvernement en 1906 et ne parie plus de réforme constitutionnelle. Il s'en explique dans ses riotes de voyage en Amérique latine en 1911 : « C'était une Constitution républicaine. Après l'avoir combattue de toutes mes forces, j'ai dû reconnaître qu'elle a établi la démocratie en France : la Constitution de 1875 a permis d'instaurer un gouvernement de droit et de liberté. Ce n'est pas en réalité au texte même de la Constitution qu'on doit ce résultat, mais à la vertu civique du peuple. Au fond, les Constitutions ne valent que par les citoyens; sans vertus civiques, on n'aura jamais qu'une démocratie de façade avec, de l'autre côté, tout ce que vous voudrez et aussi ce que vous ne

voudriez pas. a Président du conseil en 1912, Aristide Briand fait voter à la Chambre le scrutin proportionnel pour les nouvelles législatives. Les socialistes le soutiennent. Jaurès rejette un projet avec quotient électoral et apparentement des listes en faveur de la proportionnelle intégrale et reproche à Clemenceau son silence; en mars 1913, la projet vient devant le Sénat.

#### Le malaise s'étend

Clemenceau intervient alors comme en 1888 : constitution d'un groupe interparlementaire pour la défense du suffrage universel, manifeste au pays... Le 18 mars 1913, il monte à la tribune. On cherche à détruire la majorité républicaine, or, pour défendre la République il y a nécessité d'une majorité, il dénonce l'abus qu'il y a c à feusser la majorité, fût-elle due à la perfection d'une formule mathématique, »

€ Aujourd'hui les majorités, qui sont violentées si souvent, confisquées par des plébiscites et écrasées par les forces armées, ont fini par s'installer dans le monde sous forme de Parlements où, démocratiquement les majorités et les ministères se combattent.»

Et il conclut : « Toute entreprise qui attentera au pouvoir de la majorité est une entreprise devant lequelle nous, chambre de réflexion (le Sénat) nous devons nous dresser en disant. on ne passe pas is (Salsissante préfiguration du mot d'ordre de Verdun.) «Tout autre procédé qui permettrait d'instituer la représentation des minorités, je suis prêt à l'accepter, mais quand le principe que je viens d'exposer est en jeu, permettez-moi de vous le dire, je reste au drapeau.»

Aujourd'hui comme en 1888, la liberté, la démocratie et la simple dignité de notre pays sont en danger devant le ise qui s'étend et l'assaut mené par le Front national dont M. Bruno Mégret nous a leissé apercevoir le vrai visage de haine xénophobe, de rajet de l'Europe unie, de suspension des libertés - pour recréer les circonstances, sans doute grace à de sangiants désordres, où il pourrait retrouver les joies et la gloire du régime de Vichy dont il semble à les entendre que les partisans du Front national ont une telle nostalgie.

li est réconfortant dans ces circonstances de voir le premier ministre stigmatiser le Front national et appeier d'une voix ferme chaque citoyen à agir pour défendre la République. Il est réconfortant de voir peu à peu tout le gouvernement se mettre à l'unisson. Il est réconfortant de sentir que toute la classe politique prend conscience du danger.

### et arrière-pensées

A condition toutefois que ceci ne cache pas manœuvre et arrière-pensées i... ne conviendrait-il pas, toutes affaires cessantes et à l'unanimité, que le Parlement réaffirme solennellement le scrutin majoritaire et étouffe dans l'œuf toute tentative pour revenir à la proportion-

Les raisons évoquées par le président de la République le 10 novembre 1991 sur La 5 sont fortes et toutes fondées sur la justice, l'équité, et le droit pour tous d'être représenté au Parlement, Mais Clemenceau en fait justice en rappelant que depuis l'Antiquité la règle de la démocratie, c'est le choix par une majorité des citoyens d'une politique. Il n'y a pas libre choix lorsque la volonté du plus grand nombre est entravée par l'action d'un petit groupe, tombé sous la coupe des états-majors des partis ou le chantage de quelques élus qui peuvent jouer de leur position-chanière.

La Constitution de la V. République a voulu donner la durée at la continuité au gouvernement pour lui permettre d'agir, et la France en a profité. Les pouvoirs législatifs s'en sont trouvés rognés à l'excès sans doute, mais l'impossibilité d'une majorité pour des raisons constitutionnelles ou institution-nelles serait la fin de la démocratie parlementaire. Le gouver-nement échapperait à tout contrôle, et s'il advenait qu'il soit minoritaire dans le pays, minoritaire à l'Assemblée, peu lui importerait tant qu'il aurait la faveur du président de la République, et c'est celui-ci seul qui fixerait, trancherait et gouverne-

Est-ce pour cela que l'on veut installer les sbires du Front national au Palais-Bourbon? On sait par les exercices auxquels ils se livrent dans les médias l'usage qu'ils feraient de la tri-

André Wormser, banquier, est cofondateur, avec Jacques Delors, du club Echanges et Projets et prési-dent de la Société des amis de Georges Clemenceau.

Le Monde

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944

Principanx associés de la société :

Société civile « Les rédacteurs du Monde »

Association Hubert-Beuve-Merv

Société anonyme des lecteurs du *Monde* 

Le Monde-Entreprises,

M. Jacques Lesourne, gérant.

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE 75501 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-65-25-25 pieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.806F

ADMINISTRATION : PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél.: (1) 40-65-25-25 opieur : (1) 49-60-30-10 Télex : 261.311F

Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration PRINTED IN FRANCE

ISSN: 0395-2037 nements sur les microfilms et index du Monde au (1) 40-85-29-33

#### **ABONNEMENTS**

I, place Habert-Beare-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX, Tél.: (1) 49-60-32-90 AUTRES PAYS SUISSE-BELGIQUE TARIF FRANCE Voie normale y compris CEE avien LUXEMB.-PAYS-BAS 790 F 890 F 1 123 F 1 560 F

PUBLICITE

Jacques Lesourne, président use Huguet-Devallet, directeur sener Philippe Dupuis, directeur commercial 15-17, rue du Colonel-Pierre-Avia 75902 PARIS CEDEX 15 Tel.: (1) 46-62-72-72 Telex MONDPUB 634 128 F Téléfax : 46-62-98-7). - Société filiale de la SARL le Mondr et de Médias et Régies Europe SA.

Ac Monde

TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

du « Monde » du ! 12. r. M.-Guasbourg 94852 IVRY Cedex

6 mois ..... 1 620 F 2 486 F ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner, renvoyez ce bulletin accompagné de votre

règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL : 36-15 LEMONDE code d'accès ABO Changements d'adresse définitifs on provisoires : nos abonnés sont invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ, en indiquant leur

| BULLET   | IN D'ABONNE     | MENT           |
|----------|-----------------|----------------|
|          | Durée choisie : | PP.Parls RP    |
| 3 mois □ | 6 mois □        | lan 🛚          |
| Nom:     | Prénom          | :              |
| Adresse: | _ <del>_</del>  | 3<br>5 <u></u> |
|          | Code postal :   |                |
| V 11. /  | · _             | •              |

l'ensilez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

liß pourrait mjorite abso 

'25" ; #

## Sous l'œil sévère des scrutateurs

ALGER de notre envoyé spécial

∢ J'ai un peu triché », avoue sans remords cette vieille femme en sortant du bureau de vote installé dans une saile de classe d'une école primaire de Blida, à

une demi-heure de route d'Alger. Ne sachant ni lire ni écrire, son petit-fils l'a entraînée dans l'isoloir et là elle a coché la bonne case sur le bulletin. Un observateur signale cette irréquiarité à qui de droit, pour la forme, car ici on se veut accommodant. « Pourvu qu'ils n'aient pas encore atteint l'âge de raison, les enfants peu-vent aider les parents sans ris-quer de les influencer», estime un agent de l'administration.

A Boufarik, un gros bourg agrion ne mélange pas les genres : les hommes votent dans une école, les femmes dans une à se dévoiler pour faciliter les contrôles d'identité. Même si le président du bureau de vote prétend appliquer les instructions à finit par en convenir, «se débrouiller avec l'intuition » pour identifier celles qui pour rien au monde n'accepteraient de lever en public un coin du mystère.

#### « Transparents comme une bouteille»

A Hydra, dans les beaux quartiers d'Alger, comme au centre ville, où pas moins de trente et un candidats se disputent les faveurs des électeurs, ces coutumes paraissent pour beaucoup d'un autre âge. Là les opérations de vote vont bon train. «Je n'ai jamais vu depuis l'indépendance un scrutin se dérouler de manière

tant du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) qui n'était jamais allé aux urnes deouis le référendum du 2 janvier

Dans la Casbah et dans d'autres quartiers populaires de la capitale le Front islamique du salut (FIS) fait sentir sa présence et joue les bons samaritains pour aider les électeurs en panne d'imagination politique. En début d'après-midi un observateur intégriste aux aguets dans une école de Belcourt y a déjà recensé « une douzaine d'anomalies plus ou moins graves » qu'il impute à l'administration. & Nous, nous bouteille », assure-t-il.

#### Dépouillement à huis clos

Un coup de sirène dans la cour de récréation de l'école primaire Oum-Habiba à Bab-el-Oued. Il est 19 h 30. Le scrutin est clos après une demi-heure de grâce, car ici les opérations électorales avaient démarré vers 10 heures, avec près de deux heures de reterd : on courait, paraît-il, après les builetins de vote. Pour le jeune président du bureau 152-153, qui veut faire les choses dans les règles de l'art, les difficultés com-

«On tâche d'être aussi sévères que les douaniers ~ et c'est peu dire – ou comme les préposés à la délivrance des visas au consulat de France I », explique un agent de l'administration. Pourtant, du visiteur étranger, il sollicite l'indulgence : «Ne nous jugez pas selon vos critères ».

des représentants des partis deux n'en ont pas et refusent de quitter les lieux, - lecture est faite à haute volx - en français - des dispositions de la loi électorale. S'ensuivent de longues palabres. De guerre lasse, deux militants du FIS finissent par s'interposer

Portes closes, on procède en petit comité au comptage des enveloppes bleues pliées dans une urne transparente, puis à celui des électeurs qui ont émargé sur les registres. Mauvais coucheurs, les « compères-barbus a du FIS tapotent sur leurs calculettes et contestent les additions des autres scrutateurs. Le dépouillement ne commance qu'à 20 h 40. Un membre du bureau prend evec une lenteur calculée chaque enveloppe, en retire le bulletin, le déplie, et le présente, bras levé, en annonçant le numéro du candidat et le nom de sa formation. S'aventure-t-il à nommer le Front des forces socialistes, autrement que par son sigle FFS, qu'aussitôt l'un des deux «barbus» le rappelle à l'ordre et l'invite à faire court.

Au bout de vingt minutes 62 bulletins sur 474 ont été laborieusement dépouillés : 42 pour le FIS, 10 pour le FFS, 5 pour le FLN et 5 divers. A la porte de l'école, de joyeux islamistes battent la semelle et attendent des résultats courus d'avance dans ce quartier où ils font déjà un peu régner leur ordre.

Au siège du FIS - un cinq pièces-cuisine, dans un immeuble plutôt miteux, à deux pas de la cathédrale, – on se garde de pavoiser. Aux journalistes qui se voient offrir des pâtisseries, le porte-parole précise, avec un rien

Hachani, le président du bureau exécutif provisoira, est en train d' « affiner les résultats » avec son état-major. A cette heure tardive, indifférent à toute propaganda politique, un voisin de paller invite les « barbus-fêtards » à penser un peu au sommeli des autres...

Au siège du RCD, situé dans un immeuble bourgeois, rue Didouche-Mourad (ex-rue Miche-let), l'ambiance est à la morosité. M. Said Sadi, secrétaire général de ce parti laïque, bête noire du FIS, a fait «chou blanc» à Tizi-Ouzou, en Kabylie, au profit d'un frère ennemi démocrate qui courait sous les couleurs du FFS. Ce n'est, semble-t-il, guère plus brillant ailleurs. Une poignée de militants accusent durement le coup. La poussée des islamistes? « Ca ressemble à une forte sanction contre le FLN», se contentent-ils de noter, comme s'il s'agissait d'un combet qui ne les concernait

#### Comme un habit trop grand

Sur les hauteurs d'Alger, dans une villa cossue, les sympathisants du FFS - en l'absence de M. Hocine Alt Ahmed, leur secrétaire général, qui n'a pas veillé avec aux - guettent les premiers signes d'un renouveau politique. quelques exceptions près, la Kabylie - la Grande et la Petite ast tombée entre leurs mains et dans certaines circonscriptions d'Alger ils se trouvent en bonne position pour le second tour. « C'est clair : il y a trois partis, le FIS, le FLN, et nous, souligne le porte-parole. On sera une minorité de blocage. Et si l'on doit participer à un gouvernement, ce ne pourra être que pour changer

sphère luguibre dans cette lourde bâtisse qu'occupe le FLN sur le Front de mer, avec ses escaliers d'apparat et ses corridors sans fin. Dans un immense salon de réception, des militants affaiés dans des fauteuils en skall: sur une table une batterie de téléphones silencieux et du thé qui refroidit. L'ancien parti unique paraît tout à coup trop au large comme quelqu'un qui flotterait dans un habit trop grand. La « grande victoire » promise par M. Abdel Hamid Mehri, le secrétaire général du FLN, n'est pas au fond des umes : c'est presque une déroute, après trente ans d'exercice solitaire du pouvoir.

On attend au second tour eun réveil de la majorité silencieuse » et on évoque « les accords de désistement avec le FFS». On ne se prive pas non plus de décocher quelques flèches en direction de M. Sid Ahmed Ghozali, le premier ministre. e Je ne voudrais pas être à sa place, confie un responsable. Il a bousillé le FLN et d'autres partis en cherchant vainement le chemin d'une troi-

Alors que, tard dans la nuit, la quête des résultats est encore hasardause, M. Mouloud Hamrouche, prédécesseur - et ennemi avoir suffisamment d'éléments en main pour reconnaître la « victoire» du FIS et inviter celui-ci à l'eassumer pleinement au bénéfice de l'Algérie et de la démocratie ». Constat d'échec ou appel du

JACQUES DE BARRIN

#### MOZAMBIQUE

#### Un ancien ministre dément avoir tenté de vendre de l'uranium à l'ex-RDA

L'ancien ministre mozambicain des finances, M. Abul Magid Osman, a démenti, jeudi 26 décembre, à Maputo, les infor-mations, récemment publiées par le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung et par la revue spécialisée américaine Nuclear Fuel, selon lesquelles il aurait tenté de vendre de l'uranium à l'ancienne République démocratique allemande (RDA). Selon ces deux journaux, M. Osman aurait proposé à l'ex-RDA 6 kilograms d'uranium 235. L'ancien régime communiste de Berlin-Est aurait répondu qu'il n'était pas intéressé, précise la Frankfurter Allgemeine

Ces révélations sont fondées sur des documents, saisis par le par-quet de Berlin, lors d'une perquisi-tion dans l'une des sociétés de la Koko, l'officine chargée de pour-voir la RDA en devises. Parmi les documents figure une lettre de M. Osman dans laquelle il demande une plus grande confi-dentialité, en arguant que ses collègues du gouvernement ne sont pas au courant. Les deux journaux estiment que l'uranium provenait d'Afrique du Sud - ce que l'agence de l'énergie atomique sud-africaine n'a pas formellement démenti. Il est « très improbable » qu'unc a quantité significative » d'uranium 235 ait disparu de nos usines, se sont bornés à commenter les responsables de cette agence.

Selon les experts internationaux, Scion les experts internationaux, une «quantilé significative» pour fabriquer une bombe atomique simple « représente quelque 25 kilos», ajoute le quotidien allemand. En juillet, la Frankfurter. Allgemeine Zeitung avait affirmé que des centaines de kilos d'aragium entreposés dans un payire mam, entreposés dans un navire soviétique ancré dans le port de Maputo, étaient prêts à la vente. L'ambassadeur d'URSS avait, à l'époque, qualifié cette information d'« imaginaire ». - (AFP.)

## Le FIS pourrait obtenir la majorité absolue

Suite de la première page

Son chef, M. Saïd Sadi, a d'ailleurs mordu la poussière à Tizi Ouzou, face à une candidat du FFS. Il ne reste pas grand-chose pour les indépendants et quelques autres partis. Quatre cent trente circonscriptions

étaient en jeu dans ces premières élections législatives pluralistes de l'Algérie indépendante. En rempor-174 dès le premier tour, de 110 à 130 sièges (selon des projections officielles), il manque au FIS 86 à 106 élus pour atteindre la majorité absolue de l'assemblée qui sortira des urnes à l'issue du second tour, le 16 janvier. Or, dans de nombre circonscriptions, le FIS est en ballot-tage favorable, le plus souvent face au FLN, quelquefois face au FFS. Pour ces deux partis, le handicap sera dur à remonter.

La collecte des résultats a été labo-rieuse. Dans la plupart des 31 901 burezux de vote, les scrutateurs des partis opposés ont procédé au lement sous le regard soupconneux de leurs adversaires. On s'y est repris à deux, voire à trois fois, avant de signer le procès-verbal tota-lisant les résultats.

Dans la wilaya de Boumerdes, à 50 kilomètres d'Alger, les présidents des bureaux, une fois le dépouilloment achevé, ont glissé dans l'urne bulletins, procès-verbal et clefs du cadenas qui en bloquait l'ouverture. Il a fallu attendre le petit matin pour qu'un juge vienne enfin donner l'autorisation de forcer la boîte et recueillir les résultats.

De longues heures se sont écoulées, avant que les premiers résultats ne parviennent, en ordre dispersé, au siège des wilayas. Ce n'est que quel-ques minutes avant minuit, jeudi soir, que le ministre de l'intérieur, M. Larbi Belkheir, a fait une première apparition pour se féliciter du sens civique de ses concitoyens, qui étaient allés voter sans incidents, et pour annoncer que la tendance était à un ballottage «généralisé».

Trois heures plus tard, le ministre de l'intérieur n'était pas en mesure d'en donner beaucoup plus. La participation, annonçait-il alors, était de 58,55 % – ce qui, par rapport aux élections municipales du 12 juin 1990 représente une perte de six 1990, représente une perte de six points. En fait, il est difficile d'estimer la signification de cet écart.

Exprime-t-il une plus grande défiance des électeurs, las d'une cam-pagne électorale morose, sans vérita-ble débat politique qui en relance ble débat politique qui en relance l'intérêt? Est-il la conséquence des

tions crédibles, les électeurs étant, cette fois, dans l'obligation de justi-fier de leur identité, en même temps que de leur inscription sur les listes électorales?

Quelque 900 000 cartes n'étant pas, pour des raisons diverses, par-venues à leurs destinataires, le taux d'abstention s'en est vraisemblable ment ressenti. C'est, en tout cas, l'explication fournie par le premier ministre, M. Sid Ahmed Ghozali, estimant à quinze points «l'absten tion mécanique», due à l'organisation même du scrutin.

#### L'échec du RCD

C'est au deuxième étage du palais du gouvernement, que le premier ministre a suivi le déponillement, entouré de MM. Larbi Belkheir et Aboubakr Belkaïd, respectivement ministre de l'institute de l'estate ministres de l'intérieur et de la com-munication. Dans le couloir, qui donne sur une suite de bureaux, dont les portes restent ouvertes, on croise des hauts fonctionnaires, des infor-maticiens, des policiers. Walkie-talkie à la main, vêtu d'une tenue de campagne, le général commandant la gendarmerie vient serrer la main de M. Belkheir, général comme lui.

M. Ghozali sort d'un bureau, entre dans un autre, en ressort. Il est A heures du matin et il affiche une attitude mitigée. «Ce qui est positif, commente-t-il, cigarette aux lèvres et nœud papillon bien calé sous le col, c'est la totale transparence du scru-

A cette heure, le premier ministre n'a encore entre les mains que quelques feuillets, tombés des ordina-ques feuillets, tombés des ordina-teurs. Sur les 208 circonscriptions dont il a la liste, 128 sont en ballot-tage, majoritairement en faveur du FIS. 59 candidats du FIS sont élus, contre 9 au FIAN et 7 au FFS. «Il ve folloir trappilles du course les deux falloir travailler dur entre les deux tours!», lance le chef du gouvernement au ministre de la communica-

M. Mohammedi, ancien ministre de l'intérieur du gouvernement Ham-rouche, est battu – ce qui ne semble pas déplaire à M. Ghozali, qui détaille, avec une neutralité affectée, la liste de quelques personnalités en difficulté. M. Mouloud Hamrouche, qui semblait devoir passer au pre-mier tour, est en baliottage. Même chose pour son ancien ministre de la justice, M. Benflis, pourtant notable de Batna, où il se présentait. Au deuxième étage du palais du gouver-nement, personne ne verse une larme

de regret. Pas plus qu'on ne s'y désole du ballotage, qui frappe MM. Abdelkader Hachani et Rabah Kebir, deux des principaux dirigeants

Plus douloureux, en revanche, apparaît l'echec du RCD qui, aux yeux du premier ministre, devait jouer son rôle dans une future majorité parlementaire dont les contours sont, désormais, à repenser. « Oran, c'est encourageant », estime encore M. Ghozali, qui rappelle que la wilaya était passée entièrement aux mains du FIS au cours des municipales de 1990. Cette fois en ballot-tage, le FIS pourrait, au second tour, se voir privé de quelques circonscrip-

La wilava de Skikda, en revanche tombera dans l'escarcelle du FIS. Le parti islamiste devrait bénéficier, en effet, d'un bon report de voix du parti Ennadha, modeste formation parti Ennadha, modeste formation islamiste, qui a réussi à se placer en troisième position, derrière le FIS et le FLN.

Deux heures plus tard, les résultais s'affinent un peu: 213 circonscriptions sont «bouclées», le FIS en gagnant 62, le FLN 9 et le FFS 8. Restent 134 sièges en ballottage. Mais quelques coups de téléphone donnés aux walis de province confirment la montée du FIS. Il manque, en endant les données essentielles cependant, les données essentielle que sont les écarts qui séparent, dans chaque circonscription, les deux candidats restant en lice.

#### Le vote de la peur

Si ces écarts ne sont pas trop grands, quelques espoirs sont encore permis aux adversaires du FIS; dans le cas contraire, cette formation aura attendu trois semaines de plus une victoire dont il n'a jamais douté. «On n'aura plus rien de sérieux avant

a On n'aura plus rien de sérieux avant quelques heures, lance M. Ghozali, allez-vous coucher!». Tout, désormais, dépend du second tour.

Les Algériens n'ayant jamais voté selon un système majoritaire, nul ne sait sur quels candidats ceux qui, au premier tour, n'ont voté ni pour les siamistes ni pour le FLN reporteront leurs voix. Mis à part certaines circonscriptions, où, comme à Alger, le FIS sera parfois opposé au FFS, la décision se jouera, en effet, entre les décision se jouers, en effet, entre les islamistes et l'ancien parti unique.

Autant dire que ce vote sera celui Autant dire que ce vote sera celui de la peur : peur, pour les uns, de subir une Algérie règie par les intégristes ; peur, pour les autres, de remettre en selle un parti qui, ayant trop iongtemps gouverné sans partage, ne peut aujourd'hui éviter de porter la responsabilité des échecs du pays et de subir une éventuelle sanction électorale. La question est de savoir quelle peur, aujourd'hui, coûte le plus?

**GEORGES MARION** 

### Une lettre de M. Mrad Dali

Après la publication d'une lettre de l'ambassade de Tunisie dans le Monde du 26 novembre, M. Mrad Dali, secrétaire général de l'Associa-tion médicale euro-arabe, nous demande d'apporter les précisions suivantes :

Mon arrestation le 27 août 1986 en tant que gendre de M. Mzali ainsi que celles de ses trois fils et de sa fille âgée de dix-huit ans se sont faites sur ordre de M. Ben Ali, alors ministre de l'intérieur (1).

Mon jugement basé sur des dos-siers élaborés par sa police n'avait aucune justification juridique A la suite de ma remise en liberté, je n'ai bénéficié que de la libération conditionnelle et je n'ai retrouvé ni mon travail à la santé publique ni mes droits civiques.

Contraint à l'exil depuis trois ans, je ne peux être rejoint par ma semme et mes enfants : en effet, mon épouse Houda Dali, née Mzali, qui devait arriver le 30 sep-tembre 1991, a vu son passeport confisque par la police de l'aéro-port. Il lui est interdit, à ce jour, de quitter le territoire tunisien.

(1) NDLR. - M. Habib Bourguiba était alors président de la République, et M. Rachid Sfar premier ministre.

DJIBOUTI: M. Alain Vivien devrait rencontrer le président Gouled. – Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, M. Alain Vivien, en « mission de contacts et d'information » à Djibouti, du vendredi 27 an dimanche 29 décembre, devrait rencontrer le président Gouled Aptidon, a annoncé, jeudi, le porte-parole du Quai d'Orsay, M. Daniel Bernard. Par ailleurs. plusieurs opposants djiboutiens, dont l'ancien premier ministre, M. Abdallah Mohamed Kamil, se sont félicités, jeudi, de «l'engage-ment irréversible» pris par le chef de l'Etat «d'ouvrir le pays à la démocratie ». – (AFP.)

tiques ont été libérés. — MM. Michel Nang et Jean-Louis Meballe, condamnés, en 1985, à vingt ans de travaux forcés, pour avoir participé au complot du capi-taine Mandaza Ngokouta, ont été placés, mercredi 25 décembre, en liberté conditionnelle, à la suite d'une grâce présidentielle, a-t-on appris de source autorisée, jeudi, à Libreville. Les deux hommes étaient les derniers prisonniers politiques du Gabon. ~ (AFP.)





## La disparition de l'Union soviétique et la reconnaissance des Républiques de la CEI

• AUX ÉTATS-UNIS, le président George Bush a exprimé jeudi 26 décembre le souhait de rencontrer prochainement M. Boris Eltsine. Il a indiqué avoir parlé d'un tel projet avec le président russe, avec lequel il juge « important » d'entretenir un a très, très étroit contact ». M. Bush n'a mentionné aucune date mais a écarté l'idée qu'une telle rencontre puisse avoir lieu à l'occasion de la conférence sur l'aide à l'ex-URSS que M. James Baker a récemment proposé de réunir à Washington

On ignore d'ailleurs la forme que prendra cette conférence, aucune invitation n'ayant encore été envoyée. Interrogé sur les négociations à engager avec la nouvelle Communauté des Etats indépendants en matière de désarmement, M. Bush a répondu : « Je crois que cela sera beaucoun plus

facile » parce que les nouvelles Républiques « ne considèrent pas les Etats-Unis comme un

• LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE a déclaré jeudi 26 décembre, par un communiqué de la présidence néerlandaise, avoir reçu l'assurance des Républiques d'Ukraine et d'Arménie qu'elles étaient prêtes à respecter les conditions fixées pour la reconnaissance. La CEE avait défini le 16 décembre une liste des critères requis pour la reconnaissance des nouvaux Etats en Europe de l'Est, comportant notamment le respect des engagements préalablement pris en matière de désar-

Sans attendre la publication de ce communiqué de la présidence néerlandaise, un porte-parole du ministère des affaires étrangères de Bonn a

reconnaître la République d'Ukraine. L'Allemagne est ainsi le premier pays de la CEE à reconnaître l'un des nouveaux Etats indépendants, mise à part la Russie sur laquelle les Douze ont déjà décidé de transférer les relations diplomatiques qu'ils entretenaient avec l'ex-URSS.

 LE JAPON a reconnu vendredi 27 décembre la Fédération de Russie comme héritière de l'ex-Union soviétique, en insistant sur la nécessité de parvenir à un rèclement de la question des Kouriles. M. Eltaine avait appelé le mois dernier la population des Kouriles, exclusivement russe (25 000 habitants dont près de la moitié de maitaires) et hostile à une restitution au Japon, à faire preuve de « compréhension ». Dans les milieux politiques ianonais, on craint cenendant que le pré-

annoncé que l'Allemagne avait décidé de sident Etsine soit dans un premier temps beaucoup trop préoccupé par des problèmes internes pour pouvoir se consacrer à la question des Kouriles. On n'exclut pas à Tokyo que la réunion d'experts des deux pays prévue fin janvier pour examiner le dossier du traité de paix soit reportée à une date ultérieure. Le gouvernement japonais a d'autre part indiqué son intention de reconnaître les dix autres Républiques indépendantes, hormis la Géorgie, probablement samedi lors du dernier conseil des ministres de l'année.

Le mouvement de reconnaissance se poursuit : la Pologne, l'Australie, les Emirats arabes unis, l'Algérie, le Pérou, ont annoncé jeudi qu'ils reconnaissaient les onze Républiques membres de la CEI, sans mentionner la Géorgie. L'Inde et Cuba ont reconnu les douze Républiques de l'ex-URSS.

La démission de M. Gorbatchev vue par la presse russe

## «Un jour, nous aurons honte»...

la première page des journaux «sovié-tiques» du 26 décembre, au lendemain de la démission du premier (et dernier) président de l'ex-URSS. La majorité des quotidiens, toujours frappés de la faucille et du marteau, s'inconséquences de cette journée. Le dans un dessin en première page du quotidien conservateur Sovietskaïa Rossia: on y voit MM. Eltsine et Gorbatchev sur un tas de cendres

De tous les journaux, la Pravda est

## d'un Gorbatchev pensif, l'ancien

MM. Mikhail Gorbatchev et Boris furnantes. «Je pense que nous pouvons Elisine et le Père Noël se sont partagé considérer que la perestroïka est achevée » affirme laconiouement M. Gorbatchev. Moins amer, Nezavissimaïa Gazeta (l'Indépendant) salue l'ancien dingeant comme «le plus important réformateur du vingtième siècle». Pour la Moskovskaïa Prarda, un autre jourterrogent avec inquiétude sur les nal réformateur, «c'est la perestroika qua nous a donné la liberté de parole commentaire le plus acerbe se trouve et de pensée. C'est aussi la perestroïka qui nous a donné et repris beaucoup d'espoir».

le plus nostalgique. Sous une photo

### M. Mauroy exprime sa «reconnaissance» à l'ancien chef de l'Etat soviétique

M. Pierre Mauroy a adressé à M. Mikhall Gorbatchev, jeudi 26 décembre, une lettre dans laquelle il lui exprime «la reconnaissance des socialistes français» pour son action, « à laquelle seul le temps donnera sa pleine dimension ». « Alors que vous devez vivre, sur le plan personnel, une période sans doute douloureuse, écrit le premier secrétaire du PS, je forme des væux pour l'avenir de votre peuple et pour l'action que vous déciderez de mener, tant au plan interne qu'au plan de la communauté inter-

Pour M. Emile Zuccarelli, président du Mouvement des radicaux de gauche, M. Gorbatchev « restera dans l'histoire comme le dirigeant qui a engagé et accompagné la mutation pacifique de l'un des plus grands empires du monde». M. Claude Poperen, au nom de l'Alternative démocratie socialisme (anciens communistes), a indiqué qu'il n'éprouve « aucune nostalgie pour le système que M. Gorbatchev a détruit à juste titre», car ce système « n'était pas réformable ».

M. Alain Juppé, secrétaire général du RPR, jugeant que la démis-sion de l'ancien chef de l'Etat

soviétique « marque la sin d'un monde », a rendu « hommage à cette décision courageuse, ainsi qu'à l'action d'un homme qui, voulant réformer le système communiste, a contribué à en démontrer le caractère essentiellement absurde et totalitaire», « Que le processus de rupture avec le communisme ait pu, jusqu'à présent, se dérouler sans risques majeurs pour la paix du monde est un acquis qu'il convient alement de mettre à l'actif de celui qui a agi en faveur de la paix et du désarmement », a ajouté M. Juppé.

□ Le drapeau de Léuine. - L'Humanité publie, vendredi 27 décembre, un article de M. Maurice Moissonnier, historien communiste, vice-président de l'Association des amis de la Commune de Paris, demandant qu'« au cas où Lénine serait enterré (selon le vœu que formulait Kroupskaïa, sa compagne) », le drapeau rouge de la Commune, dans lequel son corps est enveloppé au mausolée de Moscou, soit « restitué à l'organisation française ».

Reprise des combats en Géorgie

### Le centre de Tbilissi est la proie de nombreux incendies

De violents combats ont repris dans la nuit de jeudi à vendredi a Tbilissi. Ils se sont apaisés dans la matinée du 27 décembre après avoir causé de sérieux dégâts : les environs du Parlement de Géorgie étaient en flammes, et le centre de la capitale était envahi par une épaisse fumée. D'intenses affrontements se sont déroulés dans la nuit le long de la principale artère de la ville entre partisans et opposants du président Zviad Gamsakhourdia, barricadé dans les sous-sols du Parlement depuis dimanche. Le cessez-lefeu conclu jeudi soir entre les belligérants n'a tenu que quelques heures.

La garde nationale rebelle, alliée aux elements armés de l'opposition, s'est emparée pendant la nuit du quartier général de l'ex-KGB de Géorgie, selon l'agence Reuter. Elle a libéré des prisonniers politiques, dont l'un des principaux dirigeants de l'opposition, M. Georgi Chantouria, détenu au siège des forces de sécurité depuis octobre. Leader du Parti démocratique national de Géorgie, M. Chantouria avait été arrêté alors qu'il tentait de prendre un avion pour Moscou où il devait donner une conférence de presse. Sa liberation ainsi que celle d'autres détenus étaient au centre des revendications de l'opposition, menée par l'ancien premier ministre Tenguiz

Des incendies qui se sont déclarés à proximité immédiate du Parle-ment, où se trouvent également le ministère des communications et un hôtel servant de base aux opposants du président, n'étaient pas maîtrisés vendredi matin. Le ministère de l'in-térieur aurait également pris feu. Des tirs d'obus et de mitrailleuses ont résonné toute la nuit dans différents quartiers de la ville et plusieurs avions militaires ont survolé la capitale. Les communications téléphoniques ont quasiment toutes été coupées et certains secteurs de Thilissi ont été privés d'électricité. Mais le courant a été rétabli vendredi

L'aéroport de la capitale a été brièvement rouvert jeudi après sa fermeture en début de semaine. D'après un responsable du ministère géorgien de la santé, les combats ont lait 42 morts et 268 blessés depuis dimanche. Un porte-parole du gouvernement a de son coté indiqué que les médicaments commençaient à manquer.

" Je ne me rendrai pas », a déclaré CNN M. Zviad Gamsakhourdia, triomphalement élu à la présidence au mois de mai. Les traits tirés, il s'est dit pret à négocier avec les opposants. «Nous sommes disposés à l'épargner s'il accepte de partir», a indiqué pour sa part le chef de la garde nationale rebelle, M. Tengiz Kitovani, qui accuse le président de se comporter en dictateur. — (AFP, Baute [IBI])

organe du PCUS estime que «Gorbatchev s'en va mais la trace qu'il aisse dans les annales du monde ne disparaît pas». Le journal raconte éga-lement qu'il reçoit des centaines de lettres angoissées de lecteurs préoccu-pés par le destin du pays. La Pravda en publie quelques-unes sous le titre : « Nouvelles attentes, nouvelles illusions?». Une autre interrogation domine en filigrane la première page de la Komsomolskaïa Pravda. Sous un titre apparemment neutre, « Boris Eltsine est devenu le maître du bouton nucléaire», l'ancien journal des Jeu-nesses communistes note que «le sort des armes tactiques, qui inquiète pardessus tout l'Europe, n'est pas encore tranché ». Malgré cela, le journal trouve un motif de réjouissance en

Une nouveanté d'un genre bien dif-férent figure dans les colonnes du Krasnaia Zvezda. Le journal de l'armée annonce l'ouverture d'un département militaire à la Bourse du travail de Moscou car le «flux d'officiers de réserve qui désirent trouver un emplo grandit de semaine en semaine».

«Devions-nous le voir partir de cette manière?», se demandent les fzvestia

**BIBLIOGRAPHIE** 

tous deux participer à la Commu-

publiant en « une » la photo da Père Noël, accompagnée de la mention : « Grace à Dieu, nous fetons à nouveau

après le départ de M. Gorbatchev. aurons honte de ceia et même aujour-d'hui certains éprouvent de l'embar-ras». - (AFP, AP, Tass.)

### Laborieux débuts Suite de la première page

Les problèmes sont complexes et multiples, ce qui fait que la signature prochaine d'un pacte de défense par les Etats de la Communauté est tout sauf certaine. Il faudrait déjà que soit résolu un pro-blème pour l'instant sans solution apparente, celui du Haut-Karabakh (d'où les troupes du ministère de l'intérieur, après de multiples déclarations contradictoires, sont finalement parties ou sont sur le point de le faire) : les présidents des deux Républiques, pratiquement en guerre, d'Arménie et d'Azerbaïdian, veulent, en effet,

nauté d'Etats, même s'ils ont des problèmes à ce sujet avec leurs

Parlements respectifs. La défense n'est, bien sûr, pas le seul domaine dans lequel l'Ukraine s'oppose à M. Boris Eltsine. Après le refus de la Russie de reporter au-delà du 2 janvier la date qu'elle a fixée pour la libération des prix, le gouvernement ukrainien a laissé entendre qu'il pourrait recouris à des mesures de rétorsion : blocage des «frontières» ou imposition en devises du gaz russe transitant par l'Ukraine. On n'en est pas là, mais d'autres circonstances ne sont pas de nature à faciliter des rapports «civilisés» entre les membres de la

## «Il n'y a ni gouvernement ni démocratie en Russie», estime M. Routskoï

M. Alexandre Routskol, a estimé, jeudi 26 décembre, qu'il n'y avait actuellement eni gouvernement ni démocratie en Russie » et que cette situation pourrait avoir « des conséouences imprévisibles ». selon 'agence Interfax. M. Routskoï a jugé peu probable que la Russie commence à sortir de la crise au milieu de l'année 1992. Il a

du vice-président.

M. Routskoī a dénoncé à plusieurs reprises l'action du gouvernement, et notamment le plan de réformes économiques et la libération des prix cui doit entrer en vigueur le 2 lanvier. Il également critiqué le «manque a cependant réaffirmé qu'il d'actions concertées » entre le n'avait pas l'intention de démisgouvernement et le Parlement sionner. - (AFP.)

Le vice-président russe, russes, et accusé le premier vice-premier ministre, M. Guennadi Bourboulis, d'avoir inspiré ਪੜ décret signé par M. Boris Eltsine qui réduit les pouvoirs

L'apprentissage du pouvoir

« Chronique d'une chute annoncée ».

d'Anatoli Sobtchak

qui fait florès parmi les dirigeants de l'ex-URSS. C'est à qui explicuera, sur le ton de la confidence, comment il a toujours été démocrate, malgré se longue fré-quentation de la nomenklatura soviétique, et – pour les plus honnêtes – comment il a trouvé son chemin de Damas démocratique. Edouard Chevardnadze et Egor lakovlev avaient montré

Anatoli Sobtchak, qui a écrit son livre en tant que maire de Leningrad et le publie en français en qualité de maire de Saint-Pétersbourg, fait un peu figure d'exception. Certes, il n'échappe pas lui non plus à un certain nar-cissisme, qui le pousse à se pla-cer aux centre des événements et à les exposer à travers le prisme de sa seule expérience. Mais au moins sa biographle ne l'oblige-t-elle pas à justifier constamment son passé. A cinquante-quatre ans, il a derrière lui une carrière universitaire somme toute banale, et son passage au Parti communiste a duré guère plus d'un an.

Dans Chronique d'une chute annoncée, il retrace sa vie de député au nouveau Congrès créé en 1989 par Mikhail Gorbatchev et explique ses conceptions politiques à propos des deux ou trois décisions principales prises par ce Parlement, qui, bien que mal élu, changea la face de l'ex-Union soviétique.

Anatoli Sobtchak est un juriste. Le terme est embigu dans un pays qui, pendant plus de soixante-dix ans, a connu plus l'arbitraire que le règne de la loi. Toutefois, le maire démo-crate de Saint-Pétersbourg démontre que le droit peut avoir un sens, même dans ces conditions défavorables. Et c'est en juriste qu'il réagit aux « bavures » de l'armée soviétique qui firent seize morts lors des premières manifestations de Tbilissi, celles d'avril 1989 : il est président de la commission d'enquête, et responsabilité des plus heutes personnalités militaires, couvertes par des membres du bureau politique.

#### Derrière le professeur. l'homme politique

C'est en juriste aussi, soucieux de l'Etat de droit, qu'il critique l'attitude des « petits juges » chargés de débrouiller l'affaire du coton d'Ouzbékistan; emportés par leur élan démagogique, les juges d'instruction Gdilan et lya-nov vont faire flèche de tout bois et devenir des héros populaires en accusant sans grand discer-nement tous les pontes de l'apparell : «Chaque fois que l'on uti-lise des affaires judiciaires dans des buts politiques, la justice et la loi sont en danger », écrit

C'est en juriste encore qu'il prend position dans le discussion sur le fameux article 6 de la Constitution qui gerantit au PC le monopole du pouvoir. Mais il n'est évidemment pas dupe du mensonge de la loi soviétique. Derrière le professeur de droit apparaît alors l'homme politique. Bien qu'il s'en défende, qu'il affirme la nécessaité d'un apprentissage pour les parlemen-taires, Anatoli Sobtchak est une bête politique née. Il sait marier ses convictions à un sens tactique qui le brouille parfois avec ses amis démocrates, jugés trop

∉ dilettantes ». Il exprime une indiscutable sympathie pour Andrei Sakharov, mais il ne peut dissimuler une pointe d'agacement face à un idéalisme trop dédaigneux

des arcanes parlementaires. Sans fausse modestie, il se présente souvent en véritable challenger, à l'époque, de Mikhati Gorbatchev, dont il trace un por-trait tout en nuances: « avant tout homme d'Etat », «un réformateur fort [qui] a réussi à sauvegarder son individualité», mais qui prend ses décisions avec

Sur Boris Eltsine, il est très bref et ne sort pas de l'opinion généralement admise : « Cet homme, qui s'était entouré d'une équipe intelligente, était capable de profiter de ses propres erreurs et de celles de Gorbatchev pour apprendre. >

Après la sortie de l'édition russe, Anatoli Sobtchak a ajouté un chapitre sur le pustch manqué du 19 août qui ne bouleverse pas les connaissances sur ce dernier avatar tragi-comique du socialisme réel». Le maire de Saint-Pétersbourg, qui joua de ses bonnes relations avec le commandant de l'armée dans la région pour éviter que les chars n'accupent sa ville, n'a pas tort quand il attribue l'échec du putsch à ceux qui « sans réfléchir, et parce qu'ils avaient depuis longtemps choisi leur voie, sont montés sur les barricades, mais aussi et surtout [a] caux qui ont hésité». Et qui finalement sont tombés « du bon côté ». C'est sur eux que compte Sobtchak afin de conforter la démocratie russe balbutiente, pour laquelle, maigré quelques coquetterles de vieil ours universitaire, il est prêt à s'engager encore, à Saint-Pétersbourg, ou

**DANIEL VERNET** 

Chronique d'une chute annoncée, d'Anatoli Sobtchak, Flammarion, 318 pages,

Communauté : l'Ukraine, tout comme la Russie et d'autres Rénubliques, est déjà menacée de grèves, avec des mineurs et des ouvriers qui commencent à ne plus ouvriers qui commencent à le fais être payés, faute de roubles dispo-nibles. Les imprimeries de mon-naie, appropriées de facto par la Russie, ne peuvent plus suivre l'hyperinfiation et fournir un nombre suffisant de billets.

Ces Républiques sont, en outre, elles-mêmes en phase de construc-tion interne dans la douleur... En Russie, le Parlement a voté, joudi, contre le super-ministère de l'intérieur et de la sécurité créé par M. Eltsine le 19 décembre et que les Russes surnomment déjà le nouveau NKVD (le sinistre ancêtre du KGB). Mais le vote parlementaire est surtout un vœu pieux : le Parlement a, en effet, donné au président russe les pleins pouvoirs, y compris un droit de veto.

M. Eltsine continue cependant de tenter de reconstituer autour de lui l'ancien pouvoir de M. Gorbat-chev. Jeudi, il a nommé M. Eygueni Primakov à la tête des services de contre-espionaage russe. En fait, il s'est rendu aupres de lui dans le bâtiment où M. Pri-makov présidant déjà aux destinées éphémères du service de contre-espionnages soviétique, issu de la séparation en branches du KGB après le putsch d'acût. Le président de Russie aurait donc, semble-t-il, obtenu l'accord de M. Primakov, un vieil allie de M. Gorbatchev, pour travailler désormais sous la tutelle du super-ministère russe qui

**SOPHIE SHIHAB** 

Profession

--- 4:5 - 4

 Le Soviet suprême se saborde. –
Devant une assemblée quasiment vide, le Soviet suprême soviétique a reconnu, jeudi 26 décembre, la nouvelle Communauté d'Etats indépendants et s'est ensuite sabordé. Au cours d'une dernière session poignante de quarante minutes au Kremlin, le président du parlement fédéral s'est livré à un baroud d'honneur en affirmant que les autorités avaient violé la égislation soviétique en enterrant l'Union sans approbation parlementaire. Il a conclu en saluant ses collègues, « jusqu'à ce que nous nous retrouvions, où que ce soit ». -

Pour en savoir plus

Le groupe le Monde a publié, sur les événements dans les pays de l'Est, des dossiers et des livres dont voici la liste : - Le Monde Dossiers et Documents

L'Allemagne après la réunifi-cation, Le dernier état de l'Eu-rope, novembre 1991, 8 p., 8 F.

- Le Monde Hors série L'URSS de la perestrolika à après-communisme, octobre 1991, 112 p., 42 f. - Le Monde diplomatique Manière de voir

Du communisme réel à l'ambition démocratique, nº 7, février 1990, 98 p., 38 F. - Le Monde-Editions

Eloge de la tortue, l'URSS de Gorbatchev, 1985-1991, par Bernard Guetta, septembre 1991, 576 p., 145 F.

Hongrie,\_la transition pacifique, par Thomas Schreiber, octobre 1991, 156 p., 89 F.

Au Kremlin comme si vous y étiez - Krouchtchev, Brejnev, Gorbatchev et les autres sous les feux de la Giaenost, per Bernard Féron et Michel Tatu, octobre 1991, 310 p., 120 F. ~ Le Monde/La Découverte

C'est la lutte finale, par Plantu. Dix ans de dessins sur les pays de l'Est, mai 1990,

gy viewy out of the

## Un entretien avec le premier ministre suédois

« Nous nous sommes trop longtemps isolés de l'Europe » nous déclare M. Carl Bildt

Depuis les élections du 15 sep-tembre et la sévère défaite des sociaux-démocrates, la Suède est sociaux-démocrates, la Suède est dirigée par un gouvernement de coalition minoritaire «bourgeois». A l'occasion d'un passage à Paris, où il a été natamment reçu par M. François Milterrand et par M. Roland Dumas, le nouveau premier ministre, M. Carl Bildt, a expliqué au Monde ses orientations résolument européennes.

The second second

1. 76.5

127542

55.5

. . . . .

محطر ورزز

Car out that but

4 44 48 Park

Section 19 64

200

4. 774

4

----

.= -

2.

- C

rys 🚅 👀 🕒

(j. , ≉)

\_\_\_\_\_

167.1-2 · · ·

**-2** 

 $\sum_{i=1}^{N} (1 + i \sum_{j=1}^{N} (1 + i \sum_{j=1}^{N}$ 

7. 5.

.

Pour ce conservateur âgé de qua-rante-deux ans, la neutralité tradi-tionnelle n'est plus un obstacle à l'adhésion à la CEE. A ses yeux, la Suède s'est trop longtemps isolée de l'Europe. Il convient de préciser que cette interview a été faite avant la signature des accords d'Alma-Ata créant la Communauté des Etats indépendants en remplacement de l'URSS.

« Comment voyez-vous la situation dans l'ex-Union sovié-tique?

- La désagrégation de l'empire et de l'État est à la fois logique et porteuse d'espoir. Il n'y a pas eu de conflit, comme on pouvait le redouter, entre la Russie et l'Ukraine. Les conditions d'une nouvelle stabilité sont apparues.

- N'avez-vous pas l'impression qu'on reprend les mêmes et qu'on recommence?

- Les Républiques d'Asie centrale n'avaient pas vraiment d'au-tre choix que de se joindre aux Slaves, car elles dépendent de l'aide de la Russie. Certes, on recommence au début, mais c'est justement peut-être ce qu'il fallait faire. Toutes les tentatives de l'échec parce que l'ancienne Union était discréditée politiquement.

- Partagez-vous les inquié-tudes qui s'expriment toujours dans les pays baltes, où quelque 200 000 soldats soviétiques

 Il faudra encore attendre un certain temps avant de voir les militaires soviétiques ou russes quitter définitivement ces pays. En août, après le putsch manqué, on a pensé que l'armée n'était plus un facteur de pouvoir politique. Aujourd'hui, il faut bien constater

» Après l'accord de Minsk, Gorbatchev est alle les voir pour obte-nir leur soutien. Ensuite, Eltsine a fait la même chose, et comme c'est Eltsine qui a l'argent, les militaires l'ont choisi. Mais Eltsine a sans doute dû payer un certain prix. Et cela peut vouloir dire, entre autres, savons, et cela a toujours influence savons et cela peut vouloir dire, entre autres, que les Baltes auront plus de diffi-cultés qu'ils ne croient à se débar-rasser de ces militaires.

» Nous devons tous faire preuve d'une certaine patience dans le processus en cours. Nous savons que les militaires soviétiques ne veulent pas quitter les pays baltes : les officiers et leurs femmes - très important les femmes! - disent non. Ils sont relativement bien à Riga ou à Vilnius et n'ont aucune envie de vivre dans des camps de toile dans une banlieue quelcon-que. C'est un problème en grande

La confusion actuelle sus-cite-t-elle des craintes en Scan-dinavie? Certains évoquent une possible « invasion » de citoyens ex-soviétiques vers la Finlande ou la Suède.

 Non, ce n'est pas un risque immédial. Et, de toute façon, c'est la propre logique de l'Histoire. Ces la propre logique de l'Histoire. Ces bouleversements sont une nécessité, c'est l'effondrement d'une structure qui n'aurait jamais pu survivre. Nous savions que, tôt ou tard, cela devait arriver. Nous devons nous réjouir de voir que cet effondrement se fait dans des formes relativement ordonnées et dans un climat de stabilité internationale maintenue et même accrue. tionale maintenue et même accrue.

- Ces bouleversements ont-ils changé la politique étrangère de la Suède?

- Oh oui! Nous ne vivons plus dans une Europe divisée en blocs. Cela a permis à la Suède d'entreprendre un nouvel engagement pour l'Europe. La politique étran-gère de la Suède a été, dans le passé, une politique active, mais pas en Europe. C'est ici que le changement intervient.

- Les événements qui se déroulent dans l'ex-URSS ne présentent ils pas quelques dan-gers pour la Suède?

Si, bien entendu, mais les dan-gers étaient plus grands dans les années 70 et au début des années 80, lorsque les Soviétiques, sous

Brejnev, menaient une politique d'affrontement militaire, avec le déploiement des SS 20 vers l'Europe occidentale, l'invasion de l'Afghanistan, etc. L'offensive a échoué, en raison notamment de la fermeté des Occidentaux. Gorbatchev en a tiré la conclusion qu'il fallait changer. En fait, il n'y a pas eu de changement, il y a eu une syncope! Les années 90 sont donc moins dangereuses, mais cela ne moins dangereuses, mais cela ne weut pas dire qu'elles sont totale-ment sans menaces; les empires qui tombent en ruine sont toujours

-- La Suède va-t-elle réviser sa politique de défense?

- Nous allons augmenter le budget de la défense, ce que beaucoup de pays européens ne vont certai-nement pas faire. C'est le résultat en partie de nos graves problèmes structurels. On ne peut plus parler d'un risque d'invasion militaire soviétique de la Suède, mais nous allons devoir, peut-ètre, faire face à diverses crises, dans cette zone d'Europe du Nord. Et notre défense doit s'adapter : nous



misons non plus sur la quantité, mais sur la qualité et l'efficacité.

» Il faut être prêt face à l' « inattendu.» Autrefois, nous pouvions identifier la menace, qui était très sérieuse. Aujourd'hui, la situation est plus diffuse et nous devons donc être plus flexibles en matière de politique de défense et de sécurité. L' «inattendu», dont je par-lais, vient pour l'essentiel de l'Est: notre politique au fil des siècles, depuis le temps des Vikings.

> La neutralité n'est plus un obstacle

Est-il temps d'abandonner la politique de neutralité tradition-nelle?

- La neutralité est une étiquette qui caractérise mal la politique qui caractérise mal la politique étrangère et de défense de la Suède. Notre politique étrangère doit avoir une identité européenne. Mais cela ne doit absolument pas nous empêcher d'agir avec une défense indépendante pour protéger notre territoire, car personne ne le fera nour nous Er europe ne le fera pour nous. Et, sur ce point, il n'y a pas de changement.

» C'est l'engagement européen qui est nouveau dans notre politi-que. Avant, la neutralité était utili-sée comme un boudier contre un poudier contre un poudier contre un sée comme un bouclier contre un engagement européen. La neutralité n'est plus un obstacle à l'entrée dans l'Europe, une Europe qui a changé. Nous resterons un pays libre d'alliances militaires – c'est là le cœur de notre politique, – et il est, je crois, dans l'intérêt de tous d'avoir, en Europe du Nord, un pays qui dispose d'une défense relativement forte et qui constitue une sorte de barrière dans cette une sorte de barrière dans cette

» Après Maastricht, j'ai dit que la Suède souhaitait participer à la coopération européenne en matière de défense et de sécurité, et les autres partis politiques sont d'ac-

L'encienne politique d'Olof èlme vous paraissait-elle erro-

Ce sera aux historiens de juger. Mais disons que la Suède s'est longtemps isolée de l'évolu-tion politique européenne. C'était peut-être nécessaire en raison de la situation stratégique en Europe du Nord. Notre politique vise mainte-- Ce sera aux historiens de

nant à renouer de vieilles relations naturelles avec différents pays européens. La politique de sécurité a changé : elle recouvre aujour-d'hui la coopération économique, la protection des droits des minori-tés, les questions d'immigration; l'aspect purement militaire revêt relativement beaucoup moins d'importance que par le passé.

> Un référendum sur l'Europe en 1994

Ce sont les sociaux-démo-crates qui ont fait les premières démarches en vue d'une adhé-sion de la Suède à la CEE. Y a-t-il une différence d'ap-

- L'orientation générale est la même. L'important est de savoir que nous voulons devenir membres de la CEE. Les négociations vont commencer fin 1992 ou début 1993, je pense qu'elles seront rela-tivement rapides, car il y a peu de problèmes. Ensuite, en 1994, nous organiserons un référendum «consultatif», mais qui sera forcé-ment déterminant avant notre entrée le la janvier 1995, si tout

En politique intérieure, doit-on s'attendre à de grands changements en Suède?

Oui, car, à la différence des sociaux-démocrates, nous pensons que les problèmes sont structurels et que cela prendra du temps de les résondre. Il faut abaisser les impôts au lieu de les augmenter. Même chose avec les dépenses publiques, qu'il va falloir contenir. L'entre-prise doit être encouragée. C'est un changement, sur bien des points, philosophique. Nous allons privatiser trente-cinq entreprises publi-ques, pratiquement l'ensemble du secteur industriel public suédois, disséminer la propriété publique et nous souhaitons l'arrivée de capitaux et d'investissements étrangers.

- Comment expliquez-vous la défaite des socieux-démocrates aux dernières élections? Ils ont réalisé leur plus mauvais score depuis 1928...

- Les adversaires du changement perdent toujours, tôt ou tard. Il y a eu un vent de droite très fort qui nous a permis de réaliser presque notre deuxième meilleur score dans les temps modernes. La plupart des partis socialistes ou sociaux-démocrates européens ont des problèmes: le SPD en Allemagne, le PS en France, etc. L'Internationale et les drapeaux rouges n'appartien-nent plus à l'esprit de notre temps. C'est tout à fait naturel. Le socialisme, comme idée, est en grande partie dépassé. Les partis socia-listes adaptent leurs politiques dans le sens que nous préconisions depuis très longtemps. Ils y sont contraints par les réalités. La forte poussée libérale que nous avons connue en Europe pendant les années 80 va se poursuivre

~ La Suède va-t-elle donc conneître de profonds change-

Vus de France, ils n'apparaîtront peut-être pas extra-ordinairement radicaux. Mais, à l'échelle suédoise, ils seront significatifs, même si nous gardons bien sûr un filet de protection sociale très important comparé à d'autres pays européens. C'est la tradition de la société suédoise. Nous voude la société suédoisé. Nous vou-lons décentraliser, donner, par exemple, une liberté de choix aux citoyens dans le domaine de la santé publique. Il faut aussi autori-ser l'établissement de crèches pri-vées et supprimer le monopole de l'Etat. Ce sera une évolution lente.

- Est-il difficile de gouverner avec quatre partis et sans majo-rité au Parlement?

- C'est plus facile que je ne le croyais... Sur la politique européenne, il n'y a pas de divergences de vues entre nous et peu également avec l'opposition social-démocrate. Je trouve que la Suède a trans traité à autres dess l'Europe trop tardé à entrer dans l'Europe. J'étais un partisan de l'adhésion dans les années 70. Nous avons presque perdu un quart de siècle... Certes, je m'attends à un débat sur l'Europe, sur ses aspects négatifs. Il portera peut-être sur le tabac à chi-quer, Certains Suédois ont peur que les bureaucrates de Bruxelles ne décident de les en priver...»

> Propos recuellis par ALAIN DEBOVE

Tandis que les combats se poursuivent en Croatie

### Le bloc serbe prône la création d'une nouvelle Yougoslavie

Les forces politiques favorables à la Serbie ont préconisé, jeudi 26 décembre, la création d'une nouvelle communauté yougoslave en réaction à une éventuelle reconnaissance par les Etats membres de la ČEE des Républiques sécassionnistes. Selon l'agence Tanyug de Belgrade, des représentants de la « présidence » restreinte et du Parlement yougoslaves, contrôlés par la Serbie, ainsi que des partis politiques proserbes de Bosnie-Herzégovine ont discuté de ce projet lors d'une réunion jeudi dans la capi-

Tandis que les affrontements se poursuivaient en Croatie et que 'émissaire de l'ONU, M. Cyrus Vance, se préparait à effectuer une nouvelle mission en Yougos-lavie, les représentants du bloc serbe sont convenus de convoquer une convention le 3 janvier à Belgrade regroupant tous les partis politiques et associations « favora-bles au maintien et à la continuité de la Yougoslavie, en tant qu'Etat souverain et démocratique».

La rencontre de jeudi s'est tenue sous la direction du viceprésident yougoslave, le Monténé-grin Branko Kostic, qui a réclamé à de nombreuses reprises ces der-niers jours la création d'une nouvelle Yougoslavie, héritière juridique de la Yougostavie actuelle.

En cas de reconnaissance par la CEE des quatre Républiques qui en ont fait la demande (Slovénie, Croatie, Macédoine et Bosnie-Herzégovine), a expliqué M. Kostic, cité par le quotidien Borba, la réponse serait de constituer une nouvelle communauté regroupant la Serbie, le Monténégro, la « République de la Krajina 130 km à l'est de Zagreb) et le serbe » (sud et est de la Croatie) et la « République serbe de Bosnie-Herzégovine». «Si les évênements prenaient cette tournure (...), cela conduirait vraisemblablement à une escalade des conflits armes et à leur extension à la Bosnie-Herzégovine », a observé

Epreuve de force en Bosnie-Herzégovine

Les premiers signes d'une épreuve de force entre les forces armées fédérales contrôlées par la Serbie et les autorités bosniaques se profilent en Bosnie-Herzégo-

Selon le quotidien bosniaque Oslobodjenje, le ministère bosnia-que de la désense a dénoncé comme «illègale» une mobilisation des réservistes décrétée par l'armée fédérale en Bosnie. Le ministère bosniaque de la défense a déclaré, selon le quotidien, que les personnes mobilisées n'étaient « pas tenues d'obtempérer ».

Pour la première fois depuis le début du conflit en Croatie, la presse de Belgrade a fait état du bombardement, mercredi en sin d'après-midi, du centre de Knin, place forte des autonomistes serbes de la Krajina (sud de la Croatie), proclamée « République » le 19 décembre.

Ces tirs d'artillerie n'ont pas fait de victimes, selon la presse serbe. Les combats se sont, en outre, poursuivis jeudi sur les principaux fronts de Croatie. L'aviation yougoslave a lancé plu-sieurs raids aériens, essentiellement en Slavonie occidentale, où les forces croates ont enregistré plusieurs succès. Selon la radio croate, l'aviation a bombardé un faubourg de Nova-Gradiska (à un mort et plusieurs blessés. Elle a également visé les environs de la ville de Pakrac.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée fédérale, selon la télévision croate, avait lancé une nouvelle offensive à l'artillerie lourde contre Osijek, principale ville de Slavonie (à 270 kilomètres à l'est de Zagreb). Des affrontements se sont également déroulés, dans la nuit de mercredi à jeudi et dans l'après-midi de jeudi, dans l'arrière-pays du port de Sibenik, sur la côte dalmate. -

#### **ESPAGNE**

#### Des mineurs en grève affrontent la police dans les Asturies

De violents affrontements ont opposé, jeudi 26 décembre, plusieurs centaines de mineurs en grève aux forces de police au cen-tre de Mieres, dans les Asturies. Les mineurs ont également interrompu le trafic sur plusieurs voies

La quasi-totalité des vingt-cinq milles mineurs de charbon de la région des Asturies se sont joints jeudi et vendredi, pour une grève de quarante-huit heures, aux mineurs de Hunosa, qui ont cessé le travail depuis le début de la semaine, pour protester contre les plans de cette importante entre-prise minière publique, qui prévoit de supprimer près de 6 000 emplois sur 18 000 d'ici à 1993 (le Monde du 25 octobre). – (AFP, Reuter.)

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -



PUISSANCE D'UN GRAND GROUPE

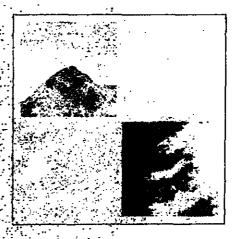

d'imestissements à moyen et long fermetes SIGAY AXA relevent les défis de reconomie mondiale et demeurent depuis plus de vingt ans au sommet de placements fitanciers La vojointé de gagner, la garande du

dynamistre, l'assurance de la sécurité permettere à AXA d'être l'un des premiero groupes d'assurance européens avec 56,8 milliards dechiffre d'affaires et plus de 4 000 conseillers à favers le monde.

ATTEINDRE LE SOMMET
DES PLACEMENTS
A LONG & MOYEN TERME

SERVICE MINITEL 3616 CODE AXA

## Jérusalem redoute un afflux massif de juifs soviétiques

JÉRUSALEM

de notre correspondant

Et si tout à coup, affolés par l'effondrement général de l'ex-Union soviétique, poussés par l'in-sécurité, le manque de vivres ou pis encore, des centainesde milliers de juifs russes, ukrainiens, ou des autres Républiques del'ancien empire, se ruaient sur les côtes encombrées du petit Israël? Et si la fameuse «loi du retour», l'un des fondements de l'Etat juif, inondait soudainement le pays d'un million de citoyens nouveaux, démunis et assoiffés, non seulement de sécurité, mais de consommation, d'emplois et de logements? Du rêve sion iste au cauchemar démographique, il n'y a peut-être plus qu'un petit pas qui commence

Les ravisseurs des deux derniers

otages occidentaux au Liban, les Allemands Heinrich Struebig et

Thomas Kempter, ont exigé jeudi 26 décembre la libération des deux frères Hamadé, incarcérés

pour terrorisme en Allemagne, en

échange de celle de leurs captifs. Dans un communiqué manuscrit

en arabe, adressé à une agence de presse occidentale à Beyrouth et accompagné d'une cassette-vidéo

où apparaissent les deux otages,

l'organisation des Moujahidines

pour la Liberté affirme que « le

cadre exact pour un règlement est l'élargissement de nos frères et

toute tergiversation ne servira qu'à prolonger (...) la crise ».

Découverte du cadavre

de William Buckley

exigées par la famille Hamadé,

qui portent notamment sur des

éventuelle libération des deux

frères qui ont été condamnés, le

premier à une peine de prison à

perpétuité, le second à treize ans

Vendredi, un corps rudimentai-

□ LIBYE: reconduction des sauc-

tions américaines. - M. George

Bush a décidé, jeudi 26 décembre,

de prolonger d'un an les sanctions

économiques prises contre la

Libye, en janvier 1986, par le pré-

sident Reagan. « Parce que le gou-

vernement libyen a poursuivi ses

actions et sa politique de soutien au

terrorisme international, comme le

prouve son implication dans la des-

truction du vol 103 de la PanAm»,

indique le communiqué publié par

la Maison Blanche. - (AFP.)

de détention.

éductions de peines, voire une

La libération des deux derniers

Même au sein du gouvernement le plus à droite que l'Etat hébreu ait jamais connu, et qui est aussi le plus favorable à l'immigration massive des juifs de la diaspora vers la Terre promise, on commencerait à s'angoisser quelque peu. A l'heure où le bateau ivre « soviétique» s'enfonce lentement dans le chaos, la question, dans un pays à peine grand comme la Bretagne, et qui compte déjà plus de cinq mil-lions d'habitants (4,1 millions de juis et 900 000 Arabes) et plus de deux millions de Palestiniens dans les territoires occupés, est effectivement préoccupante.

Selon le *Jerusalem Report*, un magazine sérieux, l'hypothèse d'un raz de marée d'immigrants, empor-

LIBAN: le sort des otages

Les ravisseurs des deux Allemands exigent

la libération des frères Hamadé en RFA

rement embaumé a été découvert

par la police libanaise sur la route

de l'aéroport de Beyrouth, dans la

banlieue sud chiite. Dans un com-

muniqué, le Djihad islamique

affirme qu'il s'agit du corps de

William Buckley. « Nous avons

tenu nos promesses au secrétaire

général [de l'ONU, M. Javier

Perez de Cuellar]. A lui mainte-

nant de libérer nos frères en

Israël», affirme le communiqué. La morgue de l'hôpital de l'Uni-

GENÈVE

de notre correspondante

structures de l'économie comme celles de la politique - est très sérieusement envisagée par les services de renseignement et par les autorités responsables de l'immi-

Près de trois cent quatre-vingt mille juifs soviétiques sont déjà arrivés en Terre promise depuis l'automne 1989 et l'on estime à plus de 40 %, ceux qui, en âge de travailler, sont au chômage. Dans le centre des villes, il n'est pas rare des médecins d'Ukraine, sans emploi, tendre timidement la sébile

L'Etat juif ne semble plus avoir tout à fait les moyens de ses ambi-tions sionistes et, déjà, le «panier d'accueil» de quelques milliers de

versité américaine de Beyrouth a

confirmé qu'il s'agissait « à cent

pour cent » du corps de l'ancien

otage. Le Djihad islamique avait

annoncé le 2 octobre 1985 l'exé-

cution de William Buckley, chef

de l'antenne de la CIA dans la

capitale libanaise; il avait été

enlevé le 16 mars 1984. Selon la

presse américaine, il serait mort

sous la torture à Téhéran, quatre

mois après son enlèvement. -

francs qui était gracieusement alloué à toute nouvelle famille dès l'arrivée en Israel a été transformé, le mois dernier, en un prêt. Avec intérêt. Bref, ce n'est ni un hasard ni du superflu si l'Etat hébreu a demandé aux Etats-Unis sa garantie bancaire pour emprunter 10 miliards de dollars au cours des cinq prochaines années, précisément pour absorber ses immi-

Les conditions économiques sont devenues si difficiles pour ceux que l'on appelle ici les « olim » (immigrants) soviétiques que, selon un sondage publié le mois dernier, près de 30 % d'entre eux, dégus et inquiets, n'ont plus qu'un rève : abandonner Israël pour alier s'éta-blir ailleurs. Plus de dix mille d'entre eux ont demandé un passeport en 1991 et personne ne sait com-bien reviendront au pays.

L'année précédente, plus des deux tiers de ceux qui avaient obtenu un document de voyage ne sont pas rentrés. Le phénomène des immigrants juifs qui émigrent, à peine arrivés en Israel, fait souvent la « une » des journaux locaux. Il est tout à fait marginal mais il met en évidence les énormes difficultés d'intégration 'auxquelles l'Etat juif est déjà sou-mis, alors qu'un peu moins de cent cinquante mille « olim» sont arri-vés dans le pays en 1991.

> « Assis sur leurs valises»

Selon M. Baruch Gur, qui gère le département «Union soviétique et Europe de l'Est » à l'Agence juive, l'organe historique qui s'occupe toujours de favoriser l'émigration en Israël, autour d'un million deux cent mille juifs d'URSS sont actuellement « assis sur leurs valises ». C'est-à-dire qu'ils ont demandé et obtenu une invitation en provenance de la Terre promise, première démarche obligatoire en vue d'une éventuelle immigration.

Un autre spécialiste, M. Yuli Kosharovsky, estime à un demi-million le nombre de ceux qui oot déjà déposé auprès des autorités israéliennes une demande d'immigration en bonne et due forme.

Officiellement, selon un recensement de 1989, les juifs de l'ex-URSS seraient 1,4 million. « Mais nombre d'entre eux, disent les spécialistes en Israel, avaient pris l'ha-bitude de dissimuler leur apparte-nance. » Ils seraient en réalité deux fois, voire trois fois, plus nom-breux. M. Nathan Chtcharansky, le chef du Forum sioniste des juifs soviétiques, un mouvement qui se refuse encore à devenir un parti politique, explique que « beaucoup peuvent tout à coup décider qu'israël est moins pire» qu'un pays en pleine décomposition. Et le célèbre ancien dissident souligne que, parmi les dizaines de millions de citoyens ex-soviétiques qui pervent ressentir le besoin de quitter leur terre natale, «seuls les juifs ont un pays tout disposé à les accueillir». Quoi qu'il en coîterait...

**ASIE** 

INDE: la montée de la violence

### Cinquante passagers d'un train assassinés par un commando de terroristes sikhs

Un commando terroriste sikh a massacré au moins cinquante personnes qui voyagealent à bord d'un train le jeudi 26 décembra, près de Ludhiana, au Pendjab. Les tenants d'un « Khalistan » indépendant ont assassiné 3 595 personnes et ont eu 2 176 des leurs tués par la police en 1991. En outre près de 3 000 personnes prises sous le feu des combats ont péri.

NEW-DELHI

de notre correspondent

Ils ont frappé avec la sondaine et impitoyable précision qui les carac-térise. Vers 19 h 20, jeudi, quatre membres d'un commando sikh montent à bord du train de Ferozepur, dans une petite gare isolée du Pendiab près de Ludhiana, à 125 kilomètres à l'est d'Amritsar, la capitale. Comme le convoi reprend de la vitesse, l'un des hommes actionne le signal d'alarme. En rase campagne, à l'arrêt, commence aiors le carnage. Les tueurs fusillent les passagers à coups de kalachnikov. Comme à l'habitude, ils épargnent, autant que faire se peut, leurs coréligionnaires sikhs, massacrant les hin-

Un bilan officiel fait état de cinquante morts et d'une vingtaine de blessés; mais la presse indienne parle de soixante tués au moins. Selon la police, deux sikhs figurent parmi les victimes, ainsi qu'une femme et trois enfants.

Cette attaque de train - la troisième en deux mois - est l'attentat le plus sangiant qu'ait connu le Pendjab depuis le début de «l'insurrection » déclenchée, il y a plus de huit ans, par les séparatistes sikhs. On a compté i 235 engagements entre extrémistes et forces de l'ordre en 1991.

Les actions les plus fréquentes des « fous du Khalistan » sont, outre les attaques de trains, les

□ BANGLADESH : tensious à la

frontière avec la Birmanie. - Dacca

a déployé des troupes à la frontière

de la Birmanie ancès un grave inci-

dent survenu le 21 décembre, au

cours duquel des soldats répondant

aux ordres de la junte au pouvoir à

Rangoun ont attaqué un poste ban-

eladeshi Ta tension est consécutive

à des mouvements d'une minorité

vivant normalement en Birmanie,

les Rohyngas: des milliers de ces

musulmans ont cherché refuge

dans le pays voisin en raison de

persécutions dont ils sont victimes

o PHILIPPINES : la base améri-

caine de Subic Bay sera évacuée d'ici un an. - La dernière installa-

tion militaire américaine aux Phi-

lippines, la base navale de Subic

Bay, sera évacuée dans les douze

mois, ont annonce, jeudi

26 décembre, des officiels des deux

pays. Lors d'une «conversation de

chez eux. - (UPI.)

assauts contre des autobus et les pillages de banques. Les politiciens sikhs sont, autant et plus que d'au-tres, soumis à l'intimidation des terroristes : vingt-quatre ont été assassinés cette année pour avoir refusé de « coopérer » avec les indécentaments.

ndépendantistes. Le massacre du 26 décembre est un véritable dési lancé par la pléiade des groupuscules sikhs au gouvernement indien : il a ea lieu alors que New-Delhi mène au Pendjab une impressionnante opération de maintien de l'ordre. Depuis novembre, en effet, une centaine de milliers de soldats out été envoyés en rensort des quelque cent cinquante mille policiers et membres des sonces paramilitaires déjà déployés dans l'Etat du Nord-Ouest. un véritable défi lancé par la

Les autorités fédérales ont égr ment renforce les dispositifs de sécurité le long de la frontière du Pakistan dans l'espoir d'éviter l'infiltration de commandos sikhs, armés et entraînés, affirme New-Delhi, par le Pakistan. En «bou-clant» le Pendjab, les autorités indiennes tentent d'amener les extrémistes à se regrouper dans certaines zones où ils devront affronter l'armée ou la police.

En dépit de l'escalade de la vio-lence, le gouvernement central affirme toujours être en mesure d'organiser des élections législa-tives – les premières depuis 1985 – à la mi-février 1992. « Nous à la mi-fevrier 1992. « Nous sommes décidés à ce que les élec-tions aient lieu, en dépit des efforts du Pakistan pour empêcher ce scru-tin», vient d'affirmer le ministre de l'intérieur, M. S. B. Chaban. Celui-ci compte sur l'action d'un « super-file », M. K.P.S. Gill, nommé le mois dernier à la tête de nommé le mois dernier à la tête de la police pendjabie. Après l'attaque du train de Ferozepur, l'alerte rouge a été déclenchée dans la région, où a commence une chasse à l'homme à grande échelle. Pour répondre au défi des terroristes, M. Gill a son adage: « Bil pour ceil, dent pour dent. »

Œ,

deur des Etats-Unis à Manille, M. Frank Wisner, a échoué à obtenir le retrait étalé sur trois ans que dente avait accepté ce compromis après que le Sénat philippin eut décidé, le 9 septembre, de ne pas renouveler le bail de Subic Bay. L'autre grande installation américaine dans l'archinel, la base aérienne de Clark, a été fermée de façon anticipée ces dernières semaines, après avoir été rendue inutilisable par l'éruption du vol-can Pinatubo. – (UPI.)

□ PAKISTAN : le premier ministre en France le 15 janvier. - i.e premier ministre, M. Nawaz Sharif se rendra en visite officielle en France du 15 au 18 janvier. Il devrait demander l'accélération de la livraison par Paris d'une centrale nucléaire de 900 mégawatts promise lors de la visite de M. François Mitterrand en février 1990 (le Monde du 27 décembre).

Les oubliés...

La récupération et l'identification du corps du colonel Richard Wil-liam Higgins, l'Américain pris en otage par l'Organisation des oppri-més du monde en février 1988 au Liban du Sud, où il était observateur des Nations unies, vient de remettre en mémoire le sort des juifs libanais enlevés et assassinés par ce même groupe entre 1984 et 1986. Les corps de quatre d'entre eux avaient été rendus à leurs proches. On vient d'évoquer à Genève la tragédie du docteur Elie Hallak, appelé « le médecin des pauvres», enlevé le 30 mars 1985, dont l'exécution avait été annoncée le 19 février 1986.

Après sa libération, un des otages français, Jean-Paul Kauffmann, avait souligné le dévouement du docteur Hallak pour alléger les souffrances de leur compagnon de détention, Michel Seurat, mort en détention. Des chiites du quartier d'Ain-el-Mreissé à Beyrouth

avaient manifesté pour tenter de faire libérer ce médecin Ve Monde du 5 mars 1986).

Le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) vient d'être alenté par l'Union mondiale pour le judatsme libéral, accréditée auprès de la Commission des droits de l'homme de l'ONU à Genève, qui rappelle que les dépouilles mortelles d'autres otages, massacrés uniquement parce que juifs, n'ont pes été rendues à leurs familles. Ce comité souhaite que des informations scient obtenues sur la seule de ces personnes dont le décès n'ait pas été déclaré : Selim Mourad Jamous, secrétaire de la communauté juive de Beyrouth, enlevé en 1984 dans une synagogue. M. David Littman, représentant du Comité, a adressé, mercredi 25 décembre, un message en ce sens à M. Javier Perez de Cuellar. secrétaire général de l'ONU, qui avait condamné à pius d'une reprise l'enlèvement de ces juifs.

> PATRICE CLAUDE la dernière chance » avec la prési-dente Corazon Aquino, l'ambassa-ISABELLE VICHNIAC

## **OCÉANIE**

AUSTRALIE

## M. Keating a constitué son gouvernement

vendredi 27 décembre, la composition de son gouvernement, indiquant que son principal obiectif était « la relance de la croissance et de l'emploi». Les hommes qui avaient mené campagne pour promouvoir M. Keating à la place de M. Bob Hawke ont obtenu les postes-

SYDNEY

correspondance

M. Keating a cependant évité de s'aliener l'aile gauche du Parti tra-vailliste en laissant en place les trois ministres issus de ce courant : M. Brian Howe reste vice-premier ministre et conserve le portefeuille de la santé; et MM. Gerry Hand et Nick Bolkus conservent respectivement les porteseuilles de l'immigration et de la fonction publique.

M. John Dawkins, partisan inconditionnel de M. Keating, a obtenu le porteseuille, essentiel, de l'économie. Il remplace M. Ralph Willis, qui retourne aux finances après avoir occupé le poste le plus

prestigieux du gouvernement pen-dant seulement trois semaines. Député depuis 1974, M. Dawkins était entré dans le premier gouver-nement de M. Hawke en tant que ministre des finances. Ministre du commerce extérieur en 1986, il avait pris l'initiative de créer le «groupe de Cairns» - porte-voix des petits pays exportateurs face aux géants américain et européen dans les négociations du GATT.

Privatisation

des compagnies aériennes

Après les élections de 1987, M. Dawkins avait été nommé ministre de l'éducation et de l'emploi et s'était souvent montré critique à l'égard de la politique de M. Hawke. Il a plaide en faveur d'une dévaluation du dollar et d'un allègement de la fiscalité sur les sociétés afin de stimuler les exportations; il s'est aussi fait l'avocat d'une politique plus interventionniste pour relancer l'emploi. Les milieux d'affaires s'attendent à une baisse des taux d'intérêt, allant de

l à 1,5 %, au début de 1992. Un autre partisan de M. Keating, issu comme lui de l'aile droite

est promu ministre des transports plein bouleversement. Il devra mener à bien la privatisation des compagnies aériennes Qantas (internationale) et Australian (domestique); il devra aussi poursuivre l'œuvre de déréglementation entreprise il y a un an pour briser le duopole des lignes intérieures.

Enfin, M. Alan Griffiths, issu lui aussi de l'aile droite du parti, obtient le portefeuille du tourisme Ce secteur, qui est l'une des sources les plus importantes de devises étrangères, aura pour la première fois un ministère.

Le chef de la diplomatie, M. Gareth Evans, reste en place. Deux proches de M. Hawke se sont, enfin, vu attribuer des postes de moindre importance. M. John Kerin obtient le commerce extérieur; son expérience antérieure en tant que ministre de l'agriculture sera, selon M. Keating, indispensa-ble dans les négociations du GATT. Et M. Kim Beazley quitte les finances pour l'éducation et

SYLVIE LEPAGE

A TRAVERS LE MONDE M. Rasul Sayyaf, qui en est le chef, et qui est aussi «premiei

Les moudjahidins libèrent

**AFGHANISTAN** 

trois soldats soviétiques La résistance islamique afghane a annoncé jeudi 26 décembre à Islamabad la libération de trois soldats de l'armée rouge faits prison-niers en 1984 et 1986 en Afghanistan. L'annonce a été faite par M. Burhanuddin Rabbani, chef du Jamiat, une faction fondamentaiste modérée. Quelques dizaines de Soviétiques (de cinquante à quatre-vingts, selon les sources) sont détenus par les moudjahidins

en lutte contre le gouvernement efghan. En contreparte de son geste, la guérilla attend la libération d'une centaine de prisonniers par le président Najibullah, à Kaboul. M. Rabbani a, par ailleurs, assuré que l'homme libéré à la fin de la visite au Pakistan du vice-président russe Alexandre Rouskot était bien un Soviétique - enrôlé de force par le gouvernement de Kaboul et non un Afghan, comme l'a

assuré l'envoyé de Moscou. Par ailleurs, un commandant des moudjahidins, Haffz-ul-Haq, a été tué mercredi 25 décembre au Pakistan dans une embuscade organisée près de la frontière afghane. Un commando a ouvert le feu au lance-roquettes contre un convoi de la faction Ittehad. ministre» du gouvernement islamiste en exil, était sans doute visé par cet attentat : il avait changé de véhicule quelques minutes plus tôt. -- (AFP, AP, Reuter.)

CORÉE DU NORD

Pyongyang laissera inspecter ses sites nucléaires

La Corée du Nord a promis. jeudi 26 décembre, de signer «à une date proche» un accord permettant une inspection internationale de ses sites nucléaires a annoncé un porte-parole sud-coreen, M. Lee Dong-Bok. Pyongyang aurait, de même source, accepté de démanteler ses installations d'enrichissement d'uranium et de recyclage des déchets

nucléaires. L'annonce est survenus à l'issue d'une nouvelle rencontre, à Panmuniom, entre les représentants des deux Etats coréens, spécialement consacrée à la dénucléarisation de la péninsule. M. Lee a fait état d'un projet en bonne et due forme de Pyongyang. Il a précisé que la Corée du Nord avait abandonné sa condition préalable d'un retrait du « parapiule » nucléaire américain protégeant le Sud. -(AFP, Router.)

Des élections législatives directes devraient avoir lieu fin 1992

Les députés cubains ont approuvé jeudi 26 décembre la réforme du code électoral proposée par le Parti communiste et visant à instaurer des élections législatives directes, rapporte l'agence officielle cubaine Prense latina. Selon le président de l'Assemblée nationale, Juan Escalons, ces élections auront lieu à la fin de

Le PC cubain avait recommandé. lors de son dernier congrès au mais d'octobre, que des élections directes à l'Assemblée nationale remplacent le système électoral actuel dans lequal les députés sont élus, au cours d'un scrutin indirect, par des assemblées locales, Selon le président Fidel Castro, des élections directes et impartiales « amélioreront » la démocratie. Il ne semble pas être question pour autent de modifier le système en vigueur selon lequel seul le PC présente

des candidets... A Washington, le président George Bush, a déclaré jeudi que Fidel Castro était « dans une impasses et qu'il «negesit contre un courant inexorables. -- (AP.)

et stane





## **POLITIQUE**

## Caricatures marseillaises

Dans une ville au bord de la faillite, la campagne électorale est l'occasion de sévères règlements de comptes

de notre envoyé spécial

 $S(S, q_{AB}) \subseteq$ 3----

2 .....

ing See to

. . . . . . . .

Trial and a

14 July 1 1

- 5- .

44.7

Trafic de faux champagne, espionnage d'adversaires politiques, millions de francs mystérieusement versés à des intermédiaires du football,
et échanges à coups d'exploits d'huissiers entre élus de la majorité municipale : à l'orée de la campagne des
régionales, Marseille renoue avec ses
meilleures traditions, qui exigent que
toute campagne digne de ce aom se
paie un détour par le palais de justice et les rubriques des faits divers.

Alors que celle-ci n'à pas encore

Alors que celle-ci n'a pas encore démarré, Bernard Tapie et Jean-Clande Gaudin, têtes de liste dans les Bouches-du-Rhône aux prochaines élections régionales, ont eu – ou risquent d'avoir – affaire à la justice. Quant à Robert Vigouroux, on le croyait épargné : on se trompait. Même si l'épisode est jusqu'ici resté secret – ce qui constitue à Marseille une manière d'exploit – M. le maire vient bel et bien d'être traîné devant les tribunaux et forcé par la justice de publier les comptes de sa campagne municipale de 1989. Et cela à la demande d'un de ses propres adjoints, Charles-Emile Loo, qui fut adjoints, Charles-Emile Loo, qui fut un de ses plus fermes soutiens à

Dernier grand baron du defferrisme, M. Loo a, depuis 1989, rejoint avec ses troupes le camp de M. Tapie. Il affiche chaque jour phis ouvertement sa rupture avec le maire. Depuis plusieurs mois, il insistait pour que M. Vigouroux lui communique les comptes de sa campagne. Les dépenses en avaient été prises en charge par une association dont M. Vigouroux était président et M. Loo vice-président. Refus réinérés du maire que révulsent ces souscons du maire que révulsent ces soupçons implicites sur son intégrité. Lettres de plus en plus comminatoires de M. Loo. Finalement, M. Vigouroux croit trouver la parade en convoquant une assemblée générale pour demander le quitus et dissondre l'association. Ainsi ne sera-t-il plus tenu de diffuser quelque renseignement à qui que ce soit.

Fureur de M. Loo, qui l'assigne en référé, et obtient du tribunal que

M. Vigouroux soit comraint de lui communiquer les fameux comptes. La rage au ventre, Robert Vigouroux, une demi-heure avant l'assemblée une demi-neure avant l'assemblée générale prévue, consent donc à convoquer Charles-Emile Loo en compagnie du trésorier de l'association, Piecre Rassoin, aure étu vigouriste. «Si tu maintiens cette assemblée générale, tout est fini entre nous!», prévient M. Loo. Le maire s'incline, les participants à l'assemblée vénérale sous donc renvoyés. biée générale sont donc renvoyés chez eux.

Charles-Emile Loo, qui continue curieusement de se montrer très dis-cret sur cet épisode, a-t-il souhaité ainsi aventir le maire de ce qui pou-vait l'attendre s'il s'aventurait à contrarier les desseins électoraux de Bernard Tapie ? Ses proches s'en défendent mollement, reconnaissant tout de même avoir trouvé là une occasion commode de « poser cer-taines limites » devant un personnage imprévisible.

#### La croisade d'Antoine Gaudino

Cette offensive feutrée n'est d'ail-leurs pas la seule manière de dissua-sion déployée contre le maire. Son bon ami Tapie vient d'embaucher comme directeur de campagne l'an-cien secrétaire général de la mairie en personne, Gérard Dumont, l'homme qui compaît dans ses moinl'homme qui connaît dans ses mon-dres détails les secrets de la gestion vigouriste dans les démières années, gestion qui a conduit la ville, pour l'exercice 1991, au bord de la cessation de paiement.

Ces intimidations suffiront-elles à Ces intimidations suffiront-elles à dissuader Robert Vigouroux de se lancer dans la bataille? Comme d'habitude, M. le maire se tait. Mais son silence est si éloquent que tout Marseille lui prête l'intention de constituer sa propre liste pour la jeter dans les jambes du président de l'OM, dont l'implantation politique locale est, depuis plusieurs années, une obsession pour lui. Un sondage le crédite de 8 % des suffiages, dont les

une épreuve supplémentaire pour un candidat Tapie qui risque de faire, lui aussi, les beaux jours de la rubrique judiciaire. Utilisant, en effet, un subterfuge juridique inaugmé par les Vexts contre Michel Pezet, l'ex-inspecteur Antoine Gandino, «l'inven-teur» de l'affaire Urba, vient de se voir autorisé par le tribunal admi-nistratif à se porter partie civile en lieu et place de la ville de Marseille contre le patron de l'OM.

On se souvient que la police, l'an dernier, avait mis en évidence à l'OM – à l'instar, semble-t-il, de plusieurs grands clubs de football – des pratiques financières pen respec-tueuses de l'orthodoxie fiscale : joueurs rémunérés au moyen de aprêts» imaginaires, non soumis à impôts, intermédiaires « arrosés » impôts, intermédiaires « arrosés » sans contrepartie avouable. Les sommes, dans ces parties la, se chiffrent en dizaines de millions de francs et l'infraction paraissait suffisamment caractérisée pour que le procureur Olivier Dropet, dans un rapport à sa hiérarchie, en juillet, indique que « sauf instructions écrites claires », il requertait l'ouverture claires », il requerrait l'ouverture d'une information susceptible de conduire à l'inculpation de Bernard Tapie pour « faux, usage de faux, et abus de confiance».

Des «instructions écrites» ont-elles été envoyées? Ou, comme on le mur-mure, la chancellerie a-t-elle fait parvenir à tous les parquets de France ume circulaire recommandant de ne plus ouvrir d'information dans les affaires de clubs de football en attenres de clubs de football en attendant les conclusions des enquêtes fis-cales ? Toujours est-il qu'aucune information ne fut ouverte, ce silence judiciaire suscitant la colère de l'ex-inspecteur Gaudino, qui ne désespère pas de faire inculper le député Ber-nard Tapie avant le début de la ses-sion parlementaire de printemps.

Sa croisade anti-Tapie, Antoine Gaudino souhaite la livrer non seu-lement dans les prétoires, mais anssi dans les préaux, puisqu'il compte fer-mement présenter, lui aussi, une liste

troisquarts, assure-t-on, « mor-draient » sur l'électorat de Jean-Clande Gaudin.

Une liste Vigouroux constituerait une épreuve supplémentaire pour un candidat Tapie qui risque de faire, vue avec le perturbateur.

Antoine Gaudino les a reçus dans Antoine Gaudino les a reçus dans de discrets endroits, non sans les avoir fait lanterner autant qu'il convenait à leur rang éminent. «Je n'ai pas l'habinude de me précipiter quand des hommes politiques demandent à me voir», cht-il. Il leur a fait comprendre qu'aucune autre ambition ne l'habitait qu'une soif tous azimuts de pureté. Fin – pour l'instant – des velléités de récupération.

#### L'affaire Saincene

De toute façon, le président sor-tant du conseil régional, M. Gaudin, ne semble gnère, à l'heure actuelle, en état de livrer bataille sur le terrain de la pureté, pas plus que sur tout autre terrain. S'il est encore person-nellement épargné, il est pour le moins éclaboussé par la «chute» d'un étrange personnage comme on en découvre parfois dans l'ombre des politiciens (le Monde des 14, 19, 20 et daté 22-23 décembre). Pourquoi Jean-Claude Gaudin remunérait-il depuis cinq ans Fernand Saincene, chargé de mission sans mission offi-cielle? Etait-il au courant des étranges besognes auxquelles se livrait son protégé pendant les longs loisirs que lui laissait son inaction au conseil régional?

L'instruction devra le déterminer.

Mais, en tout état de cause, quel personnage! Possesseur d'une fausse carte de police. Saincene, qui s'était acquis la complicité d'agents du fisc, passait le plus clair de son temps à leur raiser des contribuables en définateure et à népocier des transcodélicatesse et à négocier des transac-tions dans lesquelles les agents «ripoux» et hu-même percevaient leur juste commission. Le réseau fonctionnait, semble-t-il, à la satisfac-tion générale : soit Saincene obtenait

741

Çes

ment «noirci» pour l'alarmer.

Mais, après une «affaire» manquée, un des «clients» de Saincene porte plainte contre lui. Le «chargé de mission» est arrêté par la section de recherches de la gendarmerie d'Aix-en-Provence, et l'on découvre chez lui un fichier informatisé d'une centaine de noms comportant des informations dur se proposant des informations dur se proposant des informations plus ou moins confiden-tielles sur des personnalités, dont Bernard Tapie et un certain nombre de joueurs de l'OM.

On y trouve aussi 20 000 F en espèces dans une enveloppe: Sain-cene prétend que Claude Bertrand, directeur du cabinet de M. Gaudin, lui aurait remis cette somme en liquide pour recueillir d'autres ren-seignements sur Tapie au sujet des trafics de faux champagne. Averti, le président de l'OM s'empresse de se porter partie civile: l'occasion est trop belle.

D'autant plus que la défense de Jean-Claude Gaudin est d'une rare maladresse. Il commence par laisser mataresse. Il commence par laisser entendre qu'il ne connaissait pas Saincene. Jusqu'à ce qu'au cours d'une spectaculaire perquisition au conseil régional les gendarmes et le juge d'instruction, Jean-Pierre Murciano, un magistrat grassois qui a la réputation d'alter jusqu'au bout de ser acquales découveret sciences. ses enquêtes, découvrent, soigneuse-ment dissimulés dans un bureau voisin de celui de Claude Bertrand, une cinquantaine de formulaires de renouvellement mensuel du contrat de travail de ce « vacataire» très particulier, signés par Jean-Claude Gau-din lui-même.

Voici les gaudinistes tétanisés. Officieusement, ils font valoir qu'ils rétribusient le personnage en remerciement d'assistance en matière de service d'ordre avant la conquête du conseil régional. Mais en pleine cam-pagne, cette petite faiblesse est impossible à confesser publiquement. Alors, ils s'embrouillent, accréditant dans l'opinion locale l'idée que Sain-cene était effectivement un exécuteur

effectivement une réduction du redressement, soit il le laissait croire à son «cliem», après avoir, dans un premier temps, fabriqué de toutes pièces un dossier fiscal volontairement «noirei» pour l'alarmer.

ment avoir remis ment avoir remis demier lui avait bien proposé d'aller à la pêche aux renseignements sur un prétendu «trafic de faux champagne». Il reconnaît même que Saincene avait fait allusion devant lui à la possibilité de monter des opérationuées dans cene avait fait allusion devant fui à la possibilité de monter des opéra-tions de chantage contre des person-nalités régionales impliquées dans des affaires de fraude fiscale, en vue de les amener à soutenir la liste de Jean-Claude Gaudin. Mais le bras droit de M. Gaudin affirme n'avoir jamais donné suite à ces proposi-tions. tions.

Ils s'embrouillent, piégés par leur propre légèreté : l'état-major de Jean-Claude Gaudin n'avait-il pas été pré-venu du goût de Saincene pour les fausses cartes de police?

#### Les espoirs de M. Mégret

Bel et bien coupables de turpitudes, ou seulement de légèreté dans cette affaire où suintent davantage la maladresse et l'amateurisme que le machiavélisme, Jean-Claude Gaudin et son directeur de cabinet encaissent aujourd'hui les coups sans paraître pouvoir trouver une parade. Une véritable panique règne au cinquième étage du splendide hôtel de région flambant neuf – l'immeuble en a été inauguré le surlendemain de la perquisition par les gendarmes. Claude Bertrand reçoit désormais ses visiteurs dans sa salle d'attente – «terro-risé», assure-t-il à l'idée que des micros soient placés dans son bureau.

Pendant que la classe politique marseillaise s'acharne ainsi à ressembler à sa caricature, il est en tout cas un candidat qui, dans un remanqua-ble silence médiatique, parcourt les marchés, admire les santons et goûte les calissons. Il se nomme Bruno Mégret, délégué général du Front national, et on imagine aisément les espoirs que suscite en lui le spectacle de ce closque.

DANIEL SCHNEIDERMANN

e/an inflation

6,50 %

3.53 %

3,74 %

3,33 %

3,17%

3,68 ₽

3,36 %

3,63 %

6,35 %

REPRODUCTION INTERDITE

## Le Monde

### L'IMMOBILIER

| AP arrat  ILE SAINT-LOUIS  De perite cour 17° a., soleil, charme domaint sur arbres, env. 150 m². Entrée, grand living + 3-4 chbres, cuis, à simérager. 3° éc. asra esc. Trivix à prévoir. 45-22-03-80 ou 43-59-68-04  FRÈS MAUBERT. Neuf. Jamais habité, ancien imm. 17° s. réhabilité. Appart. haut de gennen, 116 m² env., living 50 m² + 2 chambres, saile de bairs, saile d'eau. 16l.: 46-22-03-80 ou 43-59-58-04, posse 22.  7° arrât  Rue Rousselet. 2 P., 4º ét. double suposition, 40 m² à rafratchir. Propriét. Prix: 1,3. 42-77-06-01 | PTE MAILUT (pcle) Enscleillé et aéré 130 m² env. Grand living 45 m² + 2 chambres, selle de baims, chbre serv. Étage élevé. Travaux à prévoir. 48-22-03-80 - 43-58-68-04  Mª PEREIRE Clair, aéré, 80 m² env. Living + 2 chambres, cuis., salle de bains. Park. 48-22-03-80 cu 43-59-68-04  Province  LES SAINTES-MARIES DE LA MER - CAMARIGUE Vend sur port de plaisence 180 m² habitables, 120 m² de barnessa, vue stir mer : 2 000 000 F. Tál. 90-97-88-77 Fax 90-97-97-82, h.b.  DEAUVILLE Dans IMMEUBLE résident., part. vd beau studio, pròx. Hôtel Royal, 150 m² plage. 27 m² hab., 18 m² jard, priv. 43-59-68-74 metin. | appartements achats  Achete Notare CPT studio 2 ou 3 pilose. Décision immédiate. M. Habert. Tél: 48-04-85-85. Possédant 600 000 F schète Studio ou 2 Pièces sur Paris FAT INDIFFÉRENT M. BENTRAM. 42-71-94-34  CABINET NESSER 78, Champo-évsées, 8- recherche de tre urgence beaux appts de standing, ptes et gides surfaces. Eva- lustion grat, sur demande 48-22-03-80 43-59-88-04 iocations meublées offres  Paris Très bel steller d'artiste, 70 m², loggia, cuisine éq. a.d.bs, ceb. tollette. Loyer: 9 000 F.c.e. Loyer: 9 000 F.c.e. T. 43-27-05-88 (répond.) | Propriété exceptionnelle Pieds dans l'eau, ville 3 niveaux, env. 500 m² + piscine chauffée + saum + 3 niveaux, jerdin. Prestatione hauseuses de the hautes quelitée. Cabinet KESSLER 78, Chemps-Byades, 8- 48-22-03-80 43-59-88-04  DUFCAUX  Locations  VOTRE SIÈGE SOCIAL  DOMICILIATIONS Constitution de sociétée et te services. 43-56-17-50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16° arrdt TROCADÉRO. 190 m² 3 néceptions, 3 chères. Parking, 46-22-03-80 43-59-68-04 FOCH/POINCARÉ Imm. grand luce, idéet hab. ou pà-t-erre, couple ou pars. seule, studio. Entrée, living + tichenente + salle de bains indépendants. 48-22-03-80-43-59-68-04  17° arrdt NEUILLY - 17° Conviendrait couple ou pars. seule. Duplex vue dégagée, tenv. 140 m² + 85 m² ter- rasse. Lussoussement amé-                                                                                                                                              | JE NE SUIS PAS A VENDRE 1  JE SUIS PAS A VENDRE 1  JE SUIS A ACHETER.  206 X8 - MOD. 88  - Paint, métal.  - Siègea bequets - Équipement typs GTT - Prous avent nurfs - Motour 12 000 km réals, geranti 10 mois.  - BS CH. Dèn. et pourtant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L'AGI  Antiquités  GALERIE F. FHAL  ACHÈTE TABLEAUX  OBJETS D'ART  BIBLIOTHÈQUES  PART. SUCCESSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stages  STAGE pour créer une meilleure communication des entre- prises en utilisent le tréfère comme outil pédagogique. Marc Gifsel. 18/11/40-37-27-32  Vacances  SPÉQIA, EXPO REMBRANDT VOVAGE EN HOLLANDE DU 28/02 AU 01/03/52                                                                                                                |

Sessions et stages

**COURS D'ARABE** 

71, bd Malesherbes, 8º ESTIMAT. GRATUITE **ASSOCIATIONS** 

- AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



ATTEINDRE LE SOMMET DES PLACEMENTS A LONG & MOYEN

#### PERFORMANCES MOYENNES ANNUELLES

| SICAV ACTIONS                                                    | MOYENNE / AN                      | INFLATION                | LES SICAV OBLIGATIONS | MOYENNE / AN                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| DROUGT<br>INVESTISSEMENTS                                        | 4 13,46 %<br>DEPUS AND 1970       | 7,70 %                   | DIROUGH<br>SECURITE   | + 13,92 %                    |
| Ti et                                                            | 4 11,64 %<br>DEPERSONAL 1967      | 7,44 %                   | ONTEREPAR             | + 5,76 %<br>Deres DEC 1988   |
| AKA<br>AKA                                                       | + 5,83 %<br>para on: ) ***        | 3,33 %                   | AN SELECTION          | + 8,97 %<br>DEPOK DAC, 1984  |
| MEDITERRANGE                                                     | 1-12,52 %<br>DEFUS OCT. THES      | 3,18 %                   | AXA EUROPE            | + 9,21 %<br>DEPUIS DEC. 1786 |
| ANA KEL                                                          | + 10,78 %                         | 3,48 %                   | ECUMPAR<br>SCUMPAR    | + 9,51 %<br>DEPUIS OCT. 1945 |
| DROUGT, FRANCE                                                   | 4. (9,88 %<br>octus oct. 1990     | 6,85 %                   | AZA SIBCTION          | + 12,50 %                    |
| AGEFRANSINE                                                      | 4 20,92 %<br>Sougation            | 6,67 %                   | AXA<br>PREMICEE       | + 8,93 %<br>bens mi, 140     |
| AXA<br>WILDING                                                   | FIAS 4                            | 3,46 %                   | ANA COUNT-TENNE       | ± 10,11 %                    |
| SICAV peuvent être s<br>nmerciaux du Group<br>PHA ASSURANCES, UN | e AXA : AXÀ ASS<br>N EUROPE, ou b | SURANCES,<br>olen auprès | AXA DBUG FRANCE       | + 11,64 %<br>DEPUS JANK 1990 |
| KA BANOUE 5-7, rue d                                             | le Milan, 75009 P/                | √RIS.                    |                       | + 11,62 %                    |



SERVICE MINITEL 3616 CODE

Avec AXA vos placements sont au sommet de vos ambitions. 

## L'UNICEF dénonce la discrimination sexuelle

que de petites filles apprennent à lire et à ment. Il est insupportable que le droit au rapport annuel sur la situation des enfants des citoyennes à part entière.

écrire. Dans certains pays, ils sont deux puissent dépendre d'un seul chromosome »,

« Aujourd'hui dans le monde en dévelop- travail, le droit à la protection sociale, la dans le monde. Pour cette organisation pement, beaucoup plus de jeunes garçons situation juridique, les droits de propriété, internationale, il faut que la lutte contre la et même les libertés civiles et politiques discrimination sexuelle figure au même rang que la discrimination raciale. Au Banfois plus nombreux à être amenés dans les affirme l'UNICEF (le Fonds des Nations gladesh, elle soutient activement les assocentres de santé pour y recevoir un traite- unies pour la culture et l'enfance) dans son ciations qui aident les femmes à devenir

## Un mouvement en marche

DACCA

de notre envoyée spéciale

Ce n'est qu'après s'être frayé un chemin à travers un savant enchevetrement de rickshaws (cyclopousse), de taxis-vespas, de piétons et de bus que l'on accède au marché central de Dacca. Là, une foule compacte vaque à ses emplettes jus-qu'à 22 heures. Des hommes portant sac de jute vont d'une boutique à l'autre, entre les étals des marchands de primeurs, les sacs d'épices qui répandent leurs parfums et les casse-roles des quincailliers. Parfois une emme accompagne son mari, mais aucume ne s'aventure seule.

Au Bangladesh, deux mondes cohabitent. Celui des hommes, ouvert vers l'extérieur. Celui des mmes, tourné vers le foyer. Le rôle de chacun est inculqué dès le plus eune âge. Le petit garçon comprend vite que ce sera lui qui devra appor-ter l'argent à la maison et qui devra veiller tant sur ses parents âgés que sur ses enfants. La petite fille, elle, sait qu'elle n'est que de passage dans la maison de son père et qu'il lui faudra bientôt vivre dans la famille de son mari, où elle devra s'efforcer

#### La pression de la pauvreté

La mère initie donc très vite sa fille aux travaux ménagers et lui apprend qu'il faut donner la priorité hommes. A table, ceux-ci doivent toujours être servis en dre viennent ensuite les fils, puis les filles et la mère. Quand l'argent vient à manquer, tout naturellement les fils deviennent prioritaires pour aller à l'école (78 % des femmes sont illettrées, 57 % des hommes). On trouve plus facilement ce qu'il faut quand un garçon est malade: le taux de mortalité des enfants entre un et quatre ans est de 15 pour mille chez les filles, de 12 pour mille chez les garçons. Les filles sous et mainutries deviennent des mères affaiblies qui mettent au monde des bébés dont l'insuffisance pondérale est fréquente. Une étude montre que la taille moyenne du Bangladeshi a diminué de 7 cm en trente ans. Un phénomène inédit selon l'UNICEF.

Pourtant, sous la pression d'une certaine élite et de la pauvreté elle même, de plus en plus de semmes quittent le soyer, à la recherche d'un travait : chez les particuliers, en tant que serveuses; dans l'industrie tex-

Au lendemain de l'indépendance, quelques intellectuels, soucieux de la très grande pauvreté de leur pays, prirent des initiatives destinées à aider les plus démunis et les plus déterminés à s'en sortir. Ainsi naquirent le Comité pour le déve-loppement rural au Bangladesh (BRAC), le centre de soins et de produits pharmaceutiques de Savar, et la Grameen Bank, une banque rurale très spéciale qui ne prête qu'aux pauvres et qui peut se vanter d'avoir un taux de reconvrement de

Le BRAC commença ses activités en donnant aux femmes des rudi-ments d'information dans le pour acheter de la volaille, des

grandes villes et mêtrue dans la réfec-tion des routes... au départ spécialisé dans les soins, se tourna rapidement vers la pro-duction locale de produits pharmacentiques moins chers que les produits importés. La Grameen Bank fit le pari d'accorder des prêts aux plus pauvres afin de les aider à financer des mini-projets (achat de cyclo-pousse, d'outils de réparation mécanique, etc.).

> Il a fallu recruter et former des femmes pour persuader les autres femmes de se joindre à ces projets. Ces cadres, jeunes femmes souvent célibataires, montant des cyclomoteurs, furent parfois rejetés avant d'être enfin acceptés. La Grameen Bank décida d'ouvrir aussi des cré-

vaches ou créer des coopératives de décorticase de riz...

porter de l'argent à la maison, les

#### Fiers de voir leurs femmes rap-

hommes acceptent à présent plus facilement que celles-ci prennent des mari faire vacciner le petit dernier au centre de soins, et certaines parviennent même à ouvrir des petites boutiques. Toutes ces mutations ne bounques. Toutes ces intrantais ne se font pas sans heurts; les récits abondent de femmes agressées parce qu'elles osent travailler à l'extérieur on conduire un vélomoteur. Ceres ont des difficultés à se marier. Paradoxalement, c'est dans la bourgeoisie que le conservatisme est le plus coriace. Mais un mouvement

**CHRISTIANE CHOMBEAU** 

## Marrazaman, chef de famille à quatorze ans

DACCA de notre envoyée spéciale

Au mitieu des vespes et des rickshaws, les tricycles qui, dans cette partie du monde, servent de taxis, Marrazaman, quatorze ans, ouvre le chemin. Au fur et à mesure que l'on avance, les canivestry à ciel ouvert le long des ruelles semblent charrier un peu plus d'immondices. D'un seul coup, il s'arrête et attend, muet, les réactions. Devant nous, un amas de tôles et de bambous cabanes étroites et noires, tout près du centre de Dacca, servent de logements à près de cent cinquante familles.

Comme pour mieux séparer le bidonville du reste du monde, une boue épaisse gorgée de détritus où prospèrent les mouches, envahit le nassage. Trois grosses branches de bambous à peine attachées les unes aux autres font office de pont. D'un pas agile, Marrazaman franchit l'obstacle et se faufile dans l'étroit passage. C'est là, tout au bout, que sa famille habite. Sa mère, Dulfa Beohum, qui dit avoir quarante ans mais en paraît soixante, ses deux frères, et la petite demière,

Shumari, deux ans. Leur histoire est tristement banale au Bangladesh. Il y a un peu plus de dix ans, Marrazaman, son père et sa mère vivaient dans

la province de Faridpur. Là où le Gange et le Jamuna joignent leurs eaux pour le meilleur et pour le pire. Pendant des années, ses parents ont bénéficié du meilleur en cultivant avec apreté leur minuscule champ - plus de la moitié des paysans bangladeshi possèdent moins de 0,2 hectare fertilisé par les limons que déposent les inondations. Et puis, soudainement, ce fut le pire. Une crue plus violente que les autres a emporté leur lopin de terre et, avec lui, toutes leurs richesses. Ils ont dû partir vers la ville, comme qui, chaque année, viennent grossir les quelque 4 000 bidonvilles

#### «Ме́сапісіеп, ce serait bien»

du pays cù se regroupent parfois 60 000 personnes.

C'est là, au 12 Pearabagh, qu'ils ont élu domicile. C'est là, au milieu des excréments, des rats et des corbeaux que sont nés ses frères, puis sa sœur. La vie était dure. Entre la paie de la mère, servante dans une famille bourgeoise, et celle du père, travallleur occasionnel, la femille parvenait pourtant à s'en sortir tant bien que mai. Mais il y a eu la mort du père (la mort ou le départ, comme cela se fait de plus en plus fréquemment ?) survenue avant même que Shumari voie le jour,

suivie de la maladie de la mère épuisée par des grossesses multiples et la sous-nutrition.

Tout naturellement, comme le veut ici la tradition, Marrazama, l'aîné, a été promu chef de famille. Vendeur de bonbons dans les rues de la capitale, il gagne de quoi payer le lover du terrain (200 takas soit environ 70 F) que le propriétaire peu scrupuleux leur soutire, et environ autant pour nount la maisonnée.

La chence serait-elle pour une

an, une association bangladeshi. I'UCEP (Under Privileged Children's Education) soutenue par l'UNICEF, a accepté de le prendre dans son école pour une formstion scolaire intensive de trois heures par jour, ce qui lui permet de continuer son travail. Si tout va bien, il pourra passer l'an prochein un examen qui déterminera s'il est capable de suivre une des formations professionnelles que propose le centre. Mais les places sont rares et les candidats d'autant plus nombreux que la quasi-totalité des élèves obtiennent du travail à la sortie de leur formation. En attendant, Merrazaman rêve que, demain, il sera peut-être... ∢ mécanicien, ce serait bien ».

Ch. Ch.

### Première fermeture d'une messagerie

## Coup de semonce sur le Minitel rose

sagerie «rose» sur Minitel a été fer-née à la demande de France-Téléom pour atteinte aux bonnes mœurs y non-respect des règles de déontolo-gie. La suppression du code d'accès (Fone) de cette messagerie avait été autorisée par le Comité consultatif du loisque télématique qui réunit ans de services, associations, pouvoirs publics et France-Télécom.

La messagerie en question ne res-pectiait pas les règles figurant dans la convention que doit signer tout édi-teur de service télématique, et qui reprend notamment les articles 283 et 284 du code pénal sur les « écrits

ou images contraires aux bonnes mans » et la publicité sur les occasions de débauche. Malgré une mise en demeure, cette messagerie n'avait pas mis en conformité avec ces règles ses messages publics que tout utilisateur peut consulter.

Cette fermeture est un comp de semonce contre le Minitel rose, même s'il n'y pas d'autres demandes de résiliation en cours. Elle intervient quand d'autres messageries ne devraient pas tarder à être frappées d'une taxe sur le chiffre d'affaires de 50 %. C'est le ministère du budget qui doit établir la liste de ces messageries (le Mande du 28 novembre).

**SPORTS** 

#### RAID-MARATHON: le Paris-Syrte-Le Cap

### Hubert l'Africain

Les Français Hubert Auriol (voiture Mitsubishi Pajero) et Stéphane Peterhansel (moto Yamaha 850 YZE) ont remporté, jeudi 26 décembre, la première étape du raid-marathon Paris-Syrte-Le Cap disputée en Libye entre Misratah et Syrte.

SYRTE (LIBYE)

de notre envoyé spécial

L'heure n'était plus aux réceptions triomphales auxquelles le « Dakar » s'était habitué depuis quatre ans. En arrivant an delà de minuit, sous la pinie, dans le nouveau port de Misra-tah, à plus de 200 kilomètres à l'est de Tripoli, le Liberté et le Corse, les deux ferries transportant les concur-rents du Paris-Syrte-Le Cap, ont effectné un débarquement quasi clan-destin. Seul incident diplomatique: l'assistance du motard sud-africain Jeremy Davies a été refoulée malgré les assurances recues par les organisateurs du railye avant le départ.

Le temps de transférer tout le matériel à quai, de traverser les larges avenues désertes de la cité libyenne, et il était déjà l'heure pour Jeremy Davies, qui avait pris la prébritannique, et pour les premiers motards de se présenter au départ. Long de 204 kilomètres, le premier secteur selectif (chronométré) aurait ou être une simple mise en jambes, une prise de contact avec l'Afrique, si le terrain assez plat mais très call-louteux n'avait recélé les premiers pièges.

Comme souvent, les motards ont été les premiers à payer leur tribut à cette forme d'aventure. Peu après la mi-course l'Alouette qui nous trans-portait arrivait sur l'Italien Mercan-delli allongé sur le bord de la piste. Après sa chute, il était resté près de deux minutes sans pouvoir bouger ses membres. Le premier abandon du Paris-Syrte-Le Cap s'en tire heu-reusement avec une fracture aux doists. Le journaliste Thierry Rannou doigts. Le journaliste Thierry Rannou s'était eugagé pour faire vivre la course de l'intérieur pour La 5. Son aventure a tourné court à moins de

mauvaise chute et une fracture au coude. Pour les concurrents autos, le piège principal consistait à ne pas s'égarer entre les pistes. A ce jeu-là, le premier grand perdant a été le vétéran suédois Björn Waldegard (Citroën ZX), champion du monde des rallyes en 1979, distancé de I heure 7 minutes. Par chance pour lui, Hubert Auriol, le seul à avoir pris part aux quatorze éditions du « Dakar », a emprunté une fausse piste peu après le départ. L'occasion était belle pour Philippe Monnet, son copilote, de démontrer, en marin chevronné, ses talents de navigateur.

Grace au GPS (Global Positioning System), un système de guidage par satellites utilisé par les marins, dans les courses transatlantiques ou autour du monde, mais autorisé pour la première fois dans un raid-marathon, Philippe Monnet pouvait se pennettre de négliger les informations du « road-book» pour couper au plus court et naviguer au cap. A l'arrivée, l'équipage du Mitsubishi Pajero devançait les Citroën ZX de Pierre Lartique et d'Ari Vatanen.

Après ses deux victoires à moto (1981 et 1983) et surtout ses frac-tures aux chevilles qui hi avaient coûté un troisième succès en 1986, «Hubert l'Africain» avait choisi de se reconvertir. Après quelques expé-riences peu concluantes en buggy, il a enlin trouvé cette année un volant dans une écurie en lutte pour la vic-toire. Le résultat de la première étape ne peut que le conforter dans sa volonté d'être le premier à réussir un doublé auto-moto

**GÉRARD ALBOUY** 

i,

CLASSEMENT CLASSEMENT
Première étape: Misratab-Syrte
(651 km dont 204 chronométrés)
Autos. – 1. Auriol-Monnet (Fra., Missubishi Pajero), 2 h 22 min 52 s; 2. LariqueDestallats (Fra., Caroën ZX), à 2 min 5 s;
3. Vatanen-Berglund (Fin.-Suè., Citroën ZX),
à 5 min 39 s; 4. Shinozuka-Magne (Jap.Fra., Missubishi Pajero), à 6 min 24 s;
5. Ickx-Lamoyne (Bal.-Fra., Citroën ZX), à
7 min 25 s.

7 min 25 s. Motos. - 1. Peterhangel (Fra., Yamaha), 2 h 23 min 3 s; 2. Mas (Esp., Yamaha), à 4 min 16 s; 3. La Porte (E-U Cagiva), à 4 min 31 s; 4. Orioli (Ita., Cagiva), à 6 min 30 s; 5. Picco (Ita., Gilera), à 6 min 47 s.

**BIBLIOGRAPHIE** 

## La loterie judiciaire

Voici ceux que la justice condamna, qu'elle brisa, puis dont elle proclama plus tard l'innocence : Deshayes, condamné en 1949 à dix ans de travaux forcés, acquitté en 1952 : Agapite Solera - Solera l'ou-blie, comme dit Théolleyre, condamné aux travaux forcés à perpétuité en 1946 et qui attendit seize ans la constatation de son innocence; Jean-Marie Deveaux, condamné le 7 février 1963 à vingt ans de réclusion pour un meurtre qu'il n'avait pas commis, et acquitté sept ans après. Et voici quelques-uns de ceux qui marchèrent à la guillotine: Georges Rapin, plusieurs fois assassin, exécuté en 1960 : Lucien Léger, dit l'étrangleur, exécuté en 1966; Buffet et Bontemps, exécutés en 1972; et voici Patrick Henry que Robert Badinter arracha à la mort, quatre ans avant d'emporter au Parlement l'abolition de la peine capi-

Mais Théolleyre ne fait pas que raconter, avec talent, les procès auxquels il assista. A tout moment il observe la justice - « l'accusée » dans le box où l'Histoire l'a installée. Il dissipe au passage quelques-uns des mythes que nous feignons d'en-tretenir : ainsi la présomption d'inno-

observe Théolleyre, dans notre système inquisitoire, qu'un mensonge : car celui qui comparaît devant ses juges, envoyé devant eux par un autre juge, ne peut être que présumé coupable; ainsi le secret de l'instruction, qui n'est plus aujourd'hui une loi mais au mieux un devoir moral, respecté par les uns, méprisé des autres, devenu ce que chacun veut. Tout au long des récits que nous livre Théolleyre, sans sévérité ni cari-cature, il nous fait voir les dérives du procès pénal. Il nous montre la perversité d'un système, hérité de la vieille tradition canonique, qui fait de l'aveu la preuve parfaite, celle qui proclame la vérité et peut inviter à l'indulgence, la preuve qui ne doit plus aujourd'hui être arrachée par la torture physique, mais peut l'être encore par la torture morale, la torture qui résulte des pressions de l'interrogatoire ou des épreuves de l'incarcération; et Théolleyre nous montre Jean Deshayes innocent avouant le meurtre qu'il n'a pas commis, apportant même, dans la reconstitution du crime, tous les détails que l'on attend de lui.

Nous recontant l'affaire Marie Besnard, qui dura douze années, fit travailler vingt experts, vit passer quinze ministres de la justice, Théolleyre nous fait voir les risques et les cence, qu'édicte la Déclaration des contradictions des expertises, le poids dérives de notre système pénal, droits de l'homme, et qui n'est, terrible de la durée des procès, et au Théolleyre nous invite à réfléchir sur

bout du chemin l'effet du hasard. Il la justice et sur la relation tourmennous décrit les avocats, courageux ou prudents, habiles ou maladroits, ardents défenseurs des droits des inaocents, et, devenus partie civile, soudain transformés en procureurs, s'achamant à arracher la victoire, sinon le plaisir d'une condamnation !

Il nous décrit l'inéluctable fonctionnement du système qui fait d'un suspect un incuipé, d'un incuipé un accusé, d'un accusé un condamné ; car le procès de Kakfa n'a pas d'âge : « La sentence, s'entendait expliquer K, ne vient pas d'un seul coup, la procédure y aboutit petit à petit. » Nous entendons la protesta-tion de Paul Baudet, l'avocat de Pauline Dubuisson: «(...) Votre mécani-que judiciaire est si bien montée que je n'ai à lui opposer que ma bonne volonté... Alors, dois-je l'avouer? J'ai peur... » Nous écoutons Emile Pollak, l'avocat de Dominici, dénonçant une représentation judiciaire dans laquelle le procès public n'est que l'achèvement de l'instruction. « C'est un vrai plaisir, monsieur le Président, de vous entendre dire, si bien, tout ce dont l'accusation pourra se servir. »

#### Un juge libre

Et Théolleyre rêve d'une forme supérieure de la défense où l'avocat tenterait d'imposer le respect des « formes judiciaires »; les formes, ces sœurs « jumelles de la liberté » dont, selon Théolleyre, s'affirmerait de plus en plus le dédain. Au-delà des

tée que les Français n'ont cessé d'entretenir avec elle. Il s'interroge sur le rôle du hasard, sur « la loterie » judi-ciaire « présente dans toutes les juridictions », comme elle l'est sans doute dans le travail de toute institution. Il regarde l'incessante entreprise du politique, héritée d'une très ancienne tradition, pour maintenir le pouvoir judiciaire en tutelle, et, dans les remous de notre Histoire, notre facile recours à « l'exceptionnel », encore présent dans notre Constitution, d'où sont venues lois d'exception et jusidictions d'exception. Il observe l'incapacité de notre justice à reconnaître ses erreurs, comme si elle risquait d'y perdre son autorité ou sa sacralité. Et, pour conclure son ouvrage, Théolleyre aborde le débat, qui, dès que l'on parle de la justice, devient vite l'unique débat. Il faut « rêver l'indépendance »... Celle à l'égard de l'exécutif, bien sûr ! Théolleyre estime que les gouvernements qui se sont succédé en France, fidéles à nos vicilles habitudes, ne s'en sont guère souciés.

Mais, au-delà de ce progrès néces-saire, que serait donc l'indépendance du juge? De même, assure Théolleyre, qu'un journaliste objectif est celui qui nous agrée, un juge libre ne serant-il pas celui qui nous satisfait? Nous entretenons volontiers de l'indépendance - qui n'est pas notre vertu nationale - une notion mouvante, adaptée à nos besoins. Un juge indépendant à l'égard de ses hié-rarchies, de ses organisations profes-sionnelles ? Un juge libre à l'égard des pouvoirs nouveaux, ceux de la 429 pages, 135 francs.

presse, des médias, résistant à leur séductions? Un juge qui ne susbsti-tue pas sa justice à la loi, qui ne se place pas au-dessus du droit? Un place pas au-dessus du unon : on juge qui se métie de son propre pouvoir, qui veuille la maîtriser non l'exaiter, qui se métie aussi de ses préjugés, de ses solidarités, de ses entêpements? Et encore, car l'indépendance serait inutile si elle était Parme d'un juge médiocre ou sociale-ment impuissant, une indépendance qui s'allie à l'intelligence, qui ente les difficultés du doute, qui veuille étendre les champs du savoir et l'espace de la pensée, une indépen-dance aussi qui respecte les autres, et, pourquoi pas, connaisse la sympa-thie humaine ? Mais ne serait-ce pas les exigences d'une autre société que la nôtre ? Théolleyre nous rapelle qu'un système judiciaire n'est jamais que le miroir - même déformant d'une nation.

Sans doute la réflexion de Théolleyre ne s'applique-t-elle qu'à la justice pénale, celle qu'il connaît bien ; les justices civiles ne sont pas dans son propos, ce qui en limite la portée. Ce livre ne nous propose pas de réformes, il n'avance pas de projet. Il porte un regard exigeant, et cependant tolérant, éclairant les défauts d'un système sans jamais faire le procès des hommes. Sur notre justice le regard d'un juste.

JEAN-DENIS BREDIN > L'Accusée, 45 ans de justice en france, de Jean-Marc Théolleyre. Robert Laffont.

### **EN BREF**

□ Le corps d'un enfant autiste retrouvé dans un étang. – Le corps d'Hervé Lamatte, enfant autiste de onze ans disparu depuis près d'un mois de son domicile de Villers-Sire-Nicole (Nord), a été retrouvé, jeudi 26 décembre, dans un étang proche du village. Après la disparition d'Hervé, incapable de parler mais qui fuguait fréquemment, des centaines de sendarmes et un millier de bénévoles avaient effectué des battues et inspecté tous les étangs. Le corps d'Hervé Lamatte sera autopsié pour rechercher tout indice per-mettant, selon le parquet, « de cerner la cause et la date du décès de l'enfant ».

Attaques à main armée dans quatre botels des Bouckes-du-Rhône. - Quatre hôtels en deux jours ont été la cible de malfaiteurs dans les Bouches-du-Rhône. La dernière agrression a eu lieu jeudi 26 décembre en fin d'aprèsmidi, à l'Hôtel Ibis, dans le onzième arrondissement de Marseille. Trois hommes se sont fait ouvrir le coffre sous la menace de leur arme et ont ensuite dévalisé les personnes présentes, emportant quelque 100 000 francs au total. La veille, dans la soirée, à istres, Aix-en-Provence et Pennes-Mirabeau, des hôtels avaient été aussi le théâtre d'attaques à main armée, mais les agresseurs y avaient seulement dérobé le tiroir-caisse,

1 34 1

344 1 ( **1986 1988** 



## Saint Yersin de Nha-Trang

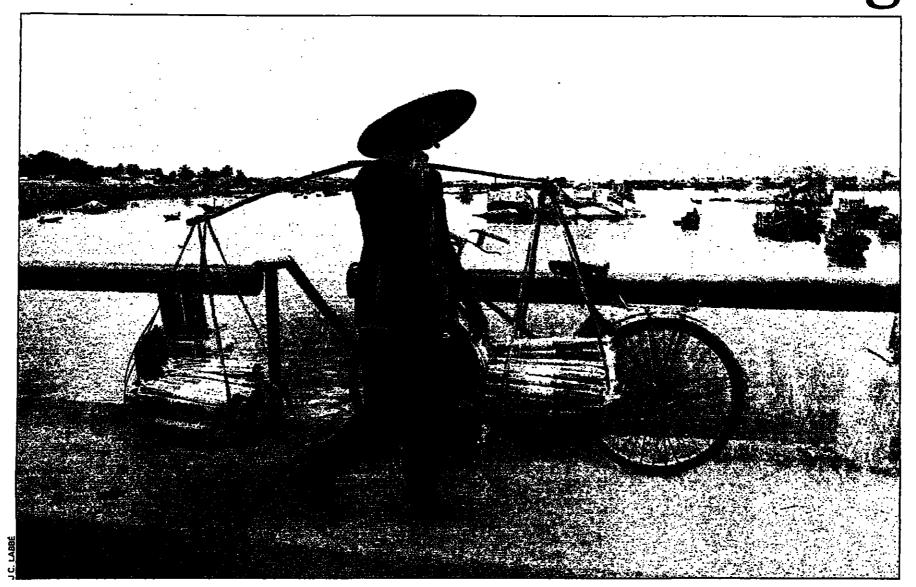

Alexandre Yersin, qui découvrit le bacille de la peste, vécut plus de quarante années en Extrême-Orient. Il fut aussi explorateur dans les hauts plateaux de l'Annam où il fonda la ville de Dalat. Puis il se fit planteur et introduisit en Indochine l'arbre à quinine et l'hévéa, l'une des principales ressources du pays. Yersin, peu connu en France, est au Vietnam célèbre et admiré. Les rues Yersin n'ont pas été débaptisées après le départ des Français. On le vénère dans une pagode de la région de Nha-Trang.

ONSIEUR NAM est mort! bout du monde et de la nuit, dans ce port perdu, que ce front de cire répandit dans le hameau des pêcheurs. Ils arrivaient devant la compassaient de le respectaient. Il la la compassaient de la nuit, dans le monde entier. C'était la promise proposition de la nuit, dans le monde entier. C'était la promise proposition de la nuit, dans le monde et de la nuit, dans le monde entier. C'était la promise et l'orgueil de l'Institut, mais à vingt-sept ans, il avait maison où le vieillard venait de avait partagé leur simplicité, s'éteindre, par les rues noires et souples dans la chaleur de la nuit. Ils ne reverraient plus Monsieur Nam sur sa bicylette, les pieds dans des sandales de corde, en vareuse kaki, rejoindre, en longeant la plage, son bureau de l'Institut Pasteur. Depuis plus de quarante ans, jusqu'à ce le mars 1943, Monsieur Nam s'était ins-tallé là, parmi les humbles, sa porte leur était ouverte, il leur faisait découvrir les nouveautés de l'Occident. Les plus vieux se souvenaient de sa pétaradante Serpollet, en 1900, soulevant des nuages de poussière : la première automobile qu'on vit dans les rues de Nha-Trang. Des films où, jeunes encore, ils s'étaient regardés sourire et remuer. Des photographies en couleur dans les années 20. Du grand télescope dont il décloua un jour la caisse sur le quai... Il ne toucherait plus la tête des enfants, il ne leur lirait plus de contes.

N - 1

. . . .

. . 84

Mousieur Nom était mort ! Là-bas dans son pays c'était la guerre. La France de Vichy bradait l'Indochine au Japon, les coloniaux

appris leur langue. En observant le ciel, à la fin de sa vie, le savant leur avait annonce un typhon, une vague magique. Il était allé avec sa lampe de maison en maison prévenir les habitants du dan-

Le jour de son enterrement il y eut foule à Nha-Trang : les corps constitués, le gouverneur, les résidents, en lin blanc, s'épongeant le front sous leur casque, une musi-que, des drapeaux... le peuple du hameau ceint d'un bandeau de deuil. Des centaines, à bicylette, suivirent le cortège jusqu'à Suoi-Giao où il avait choisi sa tombe, sur un monticule au milieu d'une vallée. Devant leurs paillotes, les paysans avaient dressé des autels, déposé des offrandes. On fit de longs discours.

Le docteur Alexandre Yersin-Monsieur Nam pour les gens de Nha-Trang, - né à Morges dans la canton de Vaud en 1863, de nationalité française, avait été dans sa jeunesse un dis-ciple de Pasteur et l'un des microbiologistes les plus doués de son temps. Il était l'auteur de travaux étaient nerveux, les nationalistes vietnamiens s'organisaient..., il n'y avait que ce visage paisible au confié en 1890 le cours de micro-

trant dans des territoires qu'aumètre dans un panier d'osier pour éviter les chocs, tandis qu'il avan-çait à la machette dans des marécharger. Il eut une fois la jambe brisée par des bandits qui lui coupèrent un pouce. On le porta malade longtemps dans la forêt. Rien n'était assez profond, assez

romou les amarres, Comme Rimbaud. Il s'était embarqué pour l'Indochine à bord d'un navire des Messageries maritimes. Il fuyait le monde et le monde le rattrapait. Pendant plusieurs années, il fit le Living-stone, explorant la chaîne annamitique au risque de sa vie, pénéenn Blanc n'avait jamais parcourus. Il se battit contre les tigres, contre les Mois, déjouz leurs pièges pour dresser des cartes, tracer des routes... Il découvrit le plateau du Lang Biang où, plus tard, s'édifia la ville de Dalat, une station climatique pour les coions trop acca-blés de chaleur. Il remonta des rivières en pirogue, dans les remous, dans des gorges étroites, gardées par les Pavillons Noirs. Il tenait à bout de bras son chronocages infestés de sangsues. Il parlementait avec les éléphants pour qu'ils passent leur chemin sans



fondateur, en 1895, de l'Institut Pasteur de Nha-Trang

Alexandre Yersin.

lointain : il alla de Nha-Trang à Pnom-Penh, de Bien-Hoa à Khanh-Hoa, de Liang-Biang à Tourane... Il aimait ces solitudes, ces terres inconnues qui seraient peut-être des paradis; en même temps, il ne cessait de prendre des notes, de faire le point, d'établir une géographie... Le désir de se perdre et la science de s'orienter. Il n'en mourut donc pas.

L'Institut Pasteur, sa famille, lui ouvrit les bras à son retour. Il fut envoyé en mission à Hongkong où une épidémie de peste s'était déclarée en 1894. Là, dans une paillote non loin de l'hôpital où les Chinois mouraient par milliers, il découvrit en quelques jours le bacille de la peste, Yersinia pestis, et mit au point une sérothérapie. Sa gloire devint mondiale : il s'en moqua. Depuis

longtemps déjà, il n'allait plus chercher ses récompenses et ses décorations. Il avait au passage, en cabotant, repéré la baie de Nah-Trang, le sable fin, l'encre bleue de la mer de Chine, les huttes des pêcheurs... il avait exploré le pays, il pouvait à présent choisir son « finistère », l'endroit où désormais il vivrait. Il y avait là un résident, un douanier et une vicille dame, bouleversée qu'un tigre ait mangé l'intendant.

Travailleur infutigable, il sema dans cette terre lointaine une moisson d'Occident. En 1895, il créa l'Institut Pasteur de Nha-Trang, où il étudia le paludisme, la peste bovine, le charbon du porc. Il se fit éleveur. Il établit un centre à Suoi-Giao, à une quinzaine de kilomètres de Nha-Trang, où des centaines de che-

vaux et de bovins - du moins ceux que les fauves ne dévoraient pas - servirent à la fabrication des vaccins. Il se fit planteur. Il introduisit l'hévéa en Indochine, l'une des richesses du pays. Il acclimata l'arbre à quinquina pour répondre aux besoins de la lutte contre le paludisme. Entretemps, il créa l'école de médecine de Hanoï...

Chaque année, il se rendait en France, où il retrouvait sa sœur, son portrait craché, qui, de professeur de bonnes manières, s'était mise à élever des poulets. A Paris on lui gardait sa chambre à l'Institut Pasteur, dont il était vice-directeur honoraire. Il rapportait de ses voyages du matériel, des instruments scientifiques, des graines et des animaux. Dans sa maison du hameau des pêcheurs, il avait installé l'eau courante et l'électricité, la TSF : Nha-Trang était la première informée sur les tribulations des Français en France. Pour ses dernières traversées, il prenait l'avion, un coucou de tôle ondulée : il aimait toujours les départs et le progrès, la civilisation loin de la civilisation.

> De notre envoyé spécial Christian Colombani Lire la suite page 11

WOISIN d'avion » est une expression qui n'existe pas. Vous pouvez survoler la moi-tié de la terre sans connaître celui qui vous côtoie. L'avion aseptise les relations sociales. Si vous le comparez au bateau ou au train, Favion est un métro volant : cha-cun y vit en mitoyenneté avec luimême. Drôle de solitude. Vous n'avez même pas la consolation d'un chanteur qui fait la manche. Cela viendra, probablement.

Le voyageur impatient présère voier sur les compagnies aériennes du pays dans lequel il se rend. Histoire d'anticiper le dépaysement et d'avoir le sentiment - illusoire, évidemment d'être arfivé avant de partir. Ainsi, aliant à Londres pour rendre visite à un champion de l'hu-mour plat, Glen Baxter, je me suis immédiatement retrouvé dans l'ambiance d'un court-métrage muet et très anglais...

Le DC-10 était plus qu'à moitié vide. Sauf que, à l'instant du départ, un orchestre philharmonique, en habits de gala et chargé d'instruments, envahit l'avion. Alors que j'avais le nez collé au hublot, un steward moustachu vint me demander si je voyais quelque inconvénient à voyager en compagnie d'un violoncelle. Feignant l'impassibilité, pas trop sûr d'avoir compris la question, je répliquai : « Not at all ! » L'homme installa donc l'instrument et le serra avec la ceinture de sécurité.

Un monsieur à la couperose naissante, complet de fianelle gris, l'œil légèrement allumé, prit alors place dans le troisième fauteuil. oisins

Très courtoisement, un sourcil levé plus haut que l'autre, il se pencha et me dit : « Ce violoncelle ne vous gêne pas?» Je répondis que le steward m'avait posé la même question et que, le trajet ne durant qu'une heure, cela ne me dérangeait pas vraiment. Le monsieur se rencoigna avec une moue sceptique. Puis. après deux longues minutes de réflexion, s'adressant autant à moi qu'à la cantonade, il s'exclama : « Oui, mais ce que je ne comprends pas, c'est que ce violoncelle voyage dans une zone réser-vée aux fumeurs! »

■ON voisin de palier écrit des nouvelles. Il travaille très lentement, publie peu, et se trouve souvent en panne de sujet. Son principal réservoir d'images - a son vivier », comme il dit est la rubrique des faits divers. Le plus clair de son temps, il l'emploie à faire entrer des condensés d'histoires abracadabrantes dans son ordinateur. Tout l'immeuble vient à son secours et lui glisse sous la porte des articles où, selon l'expression consacrée, « la réalité

Sa boîte à ragots est boulimique. D'autant que sa technique

dépêcha sur place une

cinquantaine de spécialistes.

La tache était rude : comment

apprendre à un personnel qui n'en

avait plus aucune idée le sens du service à la clientèle? Les sept

cents employés du Metropol ont

subi une formation accélérée en

attendant de voir réduit leur

normes internationales : un

employé par client. Un chef

produits importés, est venu

inventer une excellente cuisine

la nuit, l'équivalent de 1 600 à

7 500 francs ou... de dix à

Les prix? De 300 à 1 400 dollars

cinquante ans du salaire minimum

fixé par les autorités soviétiques.

Le Metropol, il est vrai, n'est pas

Moscou. Conçu pour les hommes d'affaires occidentaux, il est

destiné à les attirer sur des terres

Pour une fois, faire le mouvement

inverse. Le temps d'un week-end,

hivernale, le chemin de la ville.

Chacune a son architecture, ses

traditions, ses attraits culturels.

Jusqu'au 15 mars, précisément,

prendre, en cette période

fait pour les «smicards» de

au'ils commencent seulement

travaillant exclusivement avec des

français. Pierre Cebeillac.

franco-russe.

à redécouvrir.

des villes

La clé

effectif pour le rapprocher des



à force de l'observer, je l'ai bue comme je peux à alimenter sa compris - semble accoupler les dépêches du monde entier à la manière d'un collage. Ainsi s'amuse-t-il à marier les boas écrasés du Mato-Grosso et les oirafes homosexuelles du Kenva. Il en naît des textes bizarres et et de la Guyane française, les sûrement surréalistes. Ce voisin Indiens Wayampis décident de La lumière, pas plus forte m'est sympathique, et je contri- chasser hors de leur territoire les qu'une veilleuse, lui fait mal aux

pour qu'il enseigne aux adolescents les techniques de l'orpaillage. Au bout d'un mois, le pri-sonnier fait la belle. Il emporte avec lui l'or récolté, mais laisse son équipement. Les Indiens, désormais, exploitent nonchalamment leur or et le transforment en produits de première nécessité... Le soir, un billet m'attendait: « Je regrette. Je vous rends votre

hercheurs d'or indélicats. Ils

confisquent les outils et prennent

en otage l'un de ces aventuriers

histoire, car elle ne correspond pas à ce que je guette en ce moment. Elle est trop lourde en décors, en dialogues, en ethnologie, en environnement, et je n'ai pas encore les moyens de la mettre en scène. Phus tard, peut-être. »

Sa modestie m'en impose.

E voisin le plus proche me ressemble comme deux gouttes d'eau. Il vit là-bas dans le Grand Nord en compagnie de Fenimore Cooper et de Jack London. Chaque matin, il s'arrache à l'hibernement de la nuit. La couette pèse son poids de neige. Il a l'es-prit embrumé et cherche sa iampe-tempête à tâtous.

yeux. Il allume sa radio HF pour avoir des nouvelles de l'univers. Le plus dur reste à faire...

La neige vole à l'horizontale et lui fouette le visage. Il marche un peu courbé, cependant. Il pense : « J'aurais du prendre mon piolet et mettre des lunettes. » Il passe un long couloir de glace. Il heurte an passage un chien lové sur lui-mème. Le chien réclame à manger. « Tout à l'heure ! Tout à Theure ! v. grogne l'homme dans sa barbe.

Il a une idée fixe : atteindre la cave domestique taillée dans l'épaisseur de l'iceberg. Il y fait relativement moins froid qu'ailleurs. Relativement.

Le moindre de ses gestes a une lenteur somnambule. Il a l'impression de porter des semelles de plomb. Le brouillard l'a pénétré à l'intérieur. Heureusement, il est à pied d'œuvre : il ouvre le réfrigérateur et, moralement, c'est comme une bouffée de chaleur!

« Ou'est-ce que tu as été bruyant ce matin... » seront les premiers mots de sa femme. Il se tait et lui tend une tasse de café. avec deux sucres, comme d'habitude. Personne ne saura jamais l'étendue de son héroïsme quotidien. Sauf le chien qui - par reconnaissance du ventre - le regarde comme s'il était le docteur Etienne en personne...

Il faudrait faire une analyse sur la mythomanie des chiens d'appartement.

Jacques Meunier

#### ESCALES

#### Cinq étoiles à Moscou

Encens, eau bénite et prières psalmodiées : un long baptême, célébré dans la plus pure tradition orthodoxe par le patriarche Alexis II, a précédé, le 5 décembre l'ouverture officielle du premier hôtel cinq étoiles moderne de Russie. Hommage mérité pour ce « monument » devenu, depuis queiques mois, le symbole de la conversion économique du pays. Construit dans le style néoclassique du début du siècle, le Metropol aligne ses façades à colonnes, décorées des céramiques de Mikhail Vroubel, le long du boulevard Karl-Marx, à quelques encablures de la place Rouge et du Bolchoi. Hôtel mais aussi centre culturel, il a, depuis son ouverture en 1903, accueilli toutes les célébrités qui ont fréquenté la scène moscovite. Chaliapine chanta et Lénine parla du haut de la mezzanine qui surplombe la salle à manger d'apparat et ses verrières dorées. John Steinbeck, qui séjourna ici en compagnie de Robert Capa, vantait déjà ces escaliers de marbre, ces enfilades de corridors tapissés de rouge et ce grand ascenseur modern style « qui marche quelquefois ». Suivit une longue période de dégradation jusqu'à la fermeture, puis la décision d'une complète rénovation entreprise en 1986. L'équivalent de 170 millions de dollars auront été consacrés à la reprise des fondations puis à la restauration, dans leur état originel, des façades et des aménagements intérieurs. L'objectif de l'Intourist, responsable de l'opération, était d'en faire un établissement moderne comparable aux grands hôtels occidentaux. Objectif atteint : quatre cents chambres ou suites, meublées chacune dans un style différent, toutes équipées de salle de bains ; salles de conférence, piscine, sauna,

air conditionné... Restait à assurer une gestion à l'unisson. Un accord fut conclu avec le groupe international Intercontinental, qui a déjà modernisé une centaine de grands hôteis de luxe dans le monde dont, à Paris, le Grand Hôtel, et qui



vingt-deux villes françaises ont pris des mesures pour inciter le

voyageur à s'arrêter à l'intérieur de

leurs murs. «Bon week-end... en

villes », c'est avant tout deux nuits

pour le prix d'une, dans des hôtels

deux ou trois étoiles, ce qui donne

un éventail de prix et donc de

possibilités : respectivement de

145 à 420 F et de 255 à 655 F la

chambre, hors petit déjeuner. Les

autres avantages (toujours selon le concept «deux places pour le prix d'une») sont modulables. Aix

n'ajoute rien à ses charmes sinon

Albi fait un geste en offrant au

visiteur, séduit par le musée

une visite guidée de la ville (20 F).

Toulouse-Lautrec, une lithographie

de l'enfant du pays. Angers, outre

la vue des dix-sept tours de l'enceinte du château des comtes

d'Anjou, propose un billet jumelé

pour visiter le château et les quatre

musées dont l'un abrite la Tenture

de l'Apocalypse, la plus importante tapisserie médiévale du monde.

A quoi elle ajoute une spécialité

locale, « les quernons d'ardoise ».

(confiserie au chocolat et à l'écorce

d'orange) pour accompagner la

Musée des beaux-arts. On peut

participant à cette opération,

Arras à Rouen, Saint-Etienne,

ainsi décliner l'alphabet des cités

d'Aix-en-Provence, Albi, Angers et

Saint-Quentin et Troyes. La liste

des villes et des hôtels concernés

visite guidée de la ville dont une

célèbre place et un impressionnant

Douceur également à Arras

Planche à voile à Hookipa

figure dans un dépliant illustré disponible à la Maison de la France (8, avenue de l'Opéra, 75001 Paris, tél. : (1) 42-96-10-23) ainsi qu'à la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (17, rue de l'Ingénieur-Robert-Keller, 75015 Paris, tél.: (1) 40-59-43-82). La réservation se fait au moins huit jours à l'avance, pour une arrivée le vendredi ou le samedi, auprès des offices de tourisme locaux. Renseignements sur Minitel au 3615 Itour.

banque d'hybrides. Dernière-

ment, en feuilletant la revue

Ethnies, je tombe en arrêt sur une

information qui devrait lui aller

comme un gant : à la fin des

années 70, à la frontière du Brésil

#### Des vagues pour l'hiver

On peut faire confiance à la championne Nathalie Simon pour installer ses centres de planche à voile dans les endroits les plus ventés et les plus accueillants. Elle écume depuis des années les meilleurs « spots » de la planète à l'occasion de la Coupe du monde de funboard. Souvent, aussi, elle s'entraîne à Cabarete, une petite localité de la République dominicaine entièrement vouée au cuite de la vague et du vent. Directement installé sur la plage,

> Sélection établie par Patrick Frances et Danielle Tramard

## TELEX

le centre qu'elle a choisi permet, le boutique ouverte par la réunion matin de naviguer dans de bonnes conditions, l'après-midi plus des musées nationaux à Paris (près de la place des Victoires), permet de s'informer sur l'ensemble des musées publics de Paris et d'Ile-de-France, d'acheter à l'avance des billets d'entrée dans les musées nationaux et les grandes expositions (Toulouse-Lautrec, au Grand Palais, du 22 février au 1ª juin 1992) ainsi que la carte Musées et monuments (forfait de 1, 3 ou 5 jours). Egalement guides des collections permanentes et expositions temporaires. Du lundi au samedi (10 heures-18 h 30), 49 rue Etienne-Marcel, 75001, tél.: (1) 40-13-49-13.

Séville et Saint-Pétersbourg à l'honneur. Seville dans le numéro de décembre du magazine Géo (32 F) qui, avant l'ouverture, le 20 avril, de l'Expo universelle, consacre un important dossier à la cité andalouse. Saint-Pétersbourg dans le numéro de décembre/janvier de la revue Muséart (35 F) qui complète le portrait de la ville par un guide pratique sur la manière de découvrir « l'Etoile du Nord ».

L'avion moins cher avec Jumbo (agences de voyages agréées et au (1) 46-34-19-79), Uniclam (tél. : (1) 43-29-12-36), Forum voyages (agences Forum et tél.: (1) 47-27-77-07), ainsi que Charters et Compagnies (agences de voyages et offres spéciales au (1) 45-84-66-77) qui viennent de sortir leurs derniers cahiers de prix.

Logis de France (4 320 hôtels-restaurants à gestion familiale) met, depuis deux ans, l'accent sur la qualité de l'accueil, de la table et les prix. Une politique dans laquelle s'inscrit le nouveau service « suivi qualité » chargé d'utiliser de manière constructive l'ensemble du courrier des clients, satisfaits ou mécontents. Les bons Logis seront félicités, les défaillants, interpellés. Renseignements: (1) 45-84-70-00 et 3615 LOGIS DE FRANCE.

Rectificatif. Le vol Tunisair reliant en trois heures Paris à Tozeur (« Escales » du « Monde sans visa » du 14 décembre), dans le Sud tunisien, part d'Orly-Sud et non de Roissy.

sportivement, avec du clapot et des vagues spectaculaires mais peu dangereuses qui se lèvent sur la barre de corail, à quelques centaines de mètres de la plage. Brochure «Sport Away» (funboard et VTT), chez Chorus Tours (dans les agences de voyages), avec des forfaits à partir de 6 260 F la semaine, vol d'Amsterdam, hébergement et matériel compris. Nathalie Simon a également déconvert à Saint-Martin, île franco-hollandaise des Antilles, un site propice à la navigation pour tous les niveaux : un lagon protégé une baie balayée par les alizés et, plus loin, les premières vagues de l'Atlantique. Le vent y souffle à son maximum pendant les mois d'hiver. A partir de 6 900 F la semaine, vol. logement et matériel compris. Plus près de nous, l'île de Ténériffe, aux Canaries, au large du Maroc, reste une des destinations favorites des amateur européens. Vagues et houle permettent en effet aux planchistes expérimentés d'y multiplier les

sauts et les longs surfs près de la plage. A partir de 5 160 F la semaine. A consulter également, les brochures qui font une large place aux destinations prisées des planchistes. Jumbo (dans les Air France) suggere notamment Saint-François, en Guadeloupe, Lanzarote et Fuerteventura, dans les îles Canaries, ainsi que l'île de Sal, dans l'archipel du Cap-Vert. Cette demière destination est aussi programmée dans une brochure d'Espace Sauvage (15, rue des Plantes, 75014 Paris, tél.: 45-43-24-00) qui relève que l'alizé y souffle puissamment pendant l'hiver. Quant à la brochure de Nouveau Monde Voyages (8, rue Mabillon, 75006 Paris, tél.: 43-29-40-40), l'un des meilleurs spécialistes de ce produit

elle propose aux planchistes de bon nivean des destinations comme Hawaī et la Barbade. Ne pas oublier non plus les centres UCPA (62, rue de la Glacière, 75013 Paris, tél.: 45-87-45-87) des Saintes et de Saint-François, en Guadeloupe, avec des forfaits tout compris à partir de 5 770 F





# Saint Yersin de Nha-Trang

Suite de la page 9

Milleage et Lempagne

The state of the state of

Son nom figurait dans les manuels de médecine. On le bombardait à distance membre des académies, grand officier de la Légion d'honneur. Il tournait le dos aux mondanités. Autrefois protestant, il n'était plus d'aucune Eglise: il faisait librement son devoir. Il ne tutoyait pas les coolies, mais les colons ne lui reprochaient pas cette inconvenance. La nuit, il regardait le ciel et, comme autrefois dans l'immensité de la forêt, il relevait la position des astres, il cartographiait, il minutait. Avec le temps, il était devenu astronome parce que sa curiosité était vaste comme la distance du microbe à l'étoile. Au soir de sa vie, il traduisait les auteurs grecs et latins... Monsieur Nam avait été un drôle de pékin. S'il fallait qu'un jour tous les Français s'en aillent, les Vietnamiens garderaient Monsieur Nam dans leur

Cinquante ans ent passé et deux guerres atroces. Les arbres reverdissent, les noirceurs du napaim sont effacées comme le nom des rues d'autrefois. A Saïgon, la rue Catinat et ses terrasses à Picongrenadine est depuis longtemps rebaptisée rue Dong-Khoï. La France est retournée, lointaine, à son confin d'Occident. Les jeunes Vietnamiens apprennent à parler l'anglais : ils n'ont plus la moindre idée de nos ancêtres. Plus rien ou presque de colonial: ici une église, là une poste... On bâtissait léger, tropical, le temps a érodé les rappels de la Métro-pole. Les résidences, les villas se sont égalisées comme le régime : elles n'ont plus l'air bien de chez DOUS.

Yersin a conservé ses rues à Hanoï, à Nha-Trang, à Cholon. Pendant les hostilités, le Vietminh et les Français épargnèrent son tombeau. Plus tard, on fit des trèves pour y venir brûler des bâtonnets d'encens. Sur la route mandarine sans cesse attaquée, dévastée par les maquisards descendant des montagnes, par les ripostes de l'ennemi, où les combattants sautaient sur des mines, les enfants et les femmes couraient affolés, on laissa en paix le promontoire de Suoï-Giao. Par honte de la haine? Par nostalgie

de la fraternité? Après quinze années de répit, malgré les difficultés économiques, l'inflation et ses brouettes de Dongs, la démographie galopante, l'embargo des Etats-Unis, les Vietnamiens travaillent dans le champ défriché par Yersin.

As centre d'élevage de l'Institut Pasteur de Nha-Trang, des aides vétérinaires prélèvent, comme aux premiers temps de la séro-thérapie, le plasma des bêtes pour la mise au point des vaccins. Des forêts d'hévéas saignés à blanc fournissent les tonnes de gomme nécessaires à la production du caoutchouc. Sous leurs pâles frondaisons sévit encore le paludisme. Un pasteurien de Saïgon, le professeur Tran Vinh Hien, parcourt les provinces du Sud pour des missions de santé publique. A Nha-Trang le docteur Phan Duc Nhuan surveille les cas de peste. La dernière épidémie date de 1977, mais chaque année sur les montagnes, des rats viennent mourir dans les huttes insalubres, annonçant l'approche du danger.

Dalat compte aujourd'hui 120 000 habitants. Là, à 1 600 mètres d'altitude, sur les prairies vallonnées où Yersin retrouvait la Suisse de son enfance et cabriolait de joie, les paysans cultivent, en bonnet de laine, des orchidées, des arti-chauts et des fraises. Les élèves du lycée Yersin connaissent l'histoire de ce Blanc qui, le 21 juin 1893, sortit de la forêt et marcha dans l'herbe à la rencontre des hommes de la tribu Salat, installés au bord du lac. Le comité populaire doit célébrer la fondation de la ville. Il prévoit l'inauguration d'une rue Yersin et, si l'argent ne manque pas, l'érec-tion d'une statue sur la grand-

De son côté, le professeur Nguyen Thi The Tram, directrice de l'Institut de Nha-Trang, prépare le cinquantième anniversaire de la mort du savant. Elle a ouvert un petit musée : les photographies de Monsieur Nam (Monsieur « Cinq » en Français, le cinquième rejeton d'une famille), ses appareils scientifiques, sa bibliothèque où voisiment des traités d'agronomie tropicale et des poèmes d'André



Salmon, son télescope et la jonque en modèle réduit que les pêcheurs du hameau lui offrirent quand il les sauva du typhon. Une association des amis de Yersin recueille des témoignages et collecte des fonds pour la « bourse Yersin » destinée aux élèves méritants. A Nha-Trang, chez lui, on aime autant l'homme que l'œuvre : il incarne les vertus de l'humanisme et les bienfaits de la concorde.

Dans la commune de Suoi-Hiep, M. Pham Van The, quatrevingt-six ans, autrefois préparateur de Yersin, se souvient de la maison du hameau des pêcheurs, un cube de briques entouré de vérandas. De Yersin lisant devant la mer jusqu'à la tombée du jour. De ses films où ses amis du peuple voyaient leurs rires et leurs querelles projetés sur l'écran. De la vieille auto, de son châssis de cuivre, des perroquets sur la terrasse à qui Yersin rendit la liberté... Comment après avoir failli renverser un enfant, plus jamais il ne reprit le volant. Comment un jour, blessé par un camion, il rassura le chauffeur et se fit panser sans histoires. Ces paysans rentrant des champs, endormis sur leur charrette, qu'il porta lui-même à l'ombre sous

Le docteur Kleu Xuan Cu, viceprésident de l'association, évoque son humilité, sa modestie. Il fuyait les honneurs et l'argent ne l'intéressait pas. Il n'investissait que dans ses recherches. Ce fut pour lui un vrai supplice, quand Bao Dai vint à Nha-Trang le décorer : on le vit rentrer à bicyclette en tenant son chapeau sur la poitrine pour cacher l'éclat de sa médaille. Il avait tiré un rideau dans son jardin qui l'empêchait de voir ses voisins de la résidence. Il aimait les bruyantes setes de la baleine qui empêchaient les colons de dormir. « Il détestait leur arrogance; sans renier la France, il n'était pas de leur camp.», témoigne M. Giang Nam, vice-président du comité populaire du Khan Hoa, poète. A la fin de sa vie, il parlait aux oiseaux, on l'entendait leur siffloter des airs de Paris, mais il notait toujours la hauteur des marées pour être utile aux pêcheurs. A l'annonce du mauvais temps, il montait à un mât, face à la mer, une grande boule d'osier...

Le docteur Nguyen Van Huong, quatre-vingt-cinq ans, ancien ministre de la santé du Vietminh, fit des études de médecine après avoir lu une Vie de Pasteur et rencontré Yersin. Plus tard, dans le maquis il mit à profit sa science occidentale et fabriqua des vaccins pour les combattants. « Si tous avaient été comme Yersin, jamais il n'y aurait eu de guerre!»

On dédie respectueusement

on dedie respectueusement des poèmes à son âme:

A Nha-Trang, sur le grand boulevard qui porte ton nom, chaque fois en passant mon cœur se serre.

Là où tu débarquais pour la première fois, cent ans se sont déjà écoulés, tu vis maintenant avec nous :

ever nous demeurent tes valeurs éternelles.

On compose des chansons à sa

gloire. M. Cao Lin Quan, professeur de littérature vietnamienne, vient de terminer un roman sur sa vie : l'Appel de la voie lactée. Le réalisateur Le Dan de Hô-Chi-Minh-Ville doit tourner un film, une fiction, où Monsieur Nam tombera amoureux d'une Moī de la région de Dalat. Yersin est aujourd'hui le génie tutélaire du hameau des pêcheurs. Quand le bruit courut qu'on voulait transférer ses cendres au Panthéon, ils se mobilisèrent

Ci-contre : en 1894, à Hongkong, devant sa paillote. C'est là que fut découvert le bacille de la peste.

1917, dans le chalet en bois

qu'il avait fait

construire sur le pic de Hon-Ba, à 1500 mètres

installa la première station

de l'arbre à quinquina.

pour empêcher le sacrilège. Yersin est devenu plus qu'un savant, un sage. On le compare à l'oncle Ho qui étendait aussi sa lessive sur l'herbe et dont les vêtements n'étaient jamais repassés. Yersin ne se plaignait jamais, mangeait peu, c'était un bodhisattva, un saint homme. Il tenait attachée avec un bout de ficelle sa montre suisse à son veston...

Au hameau de Suoī-Cat les paysans lui ont construit une pagode et un autel à côté du Bouddha. Ses yeux bleus, son long nez, font un peu drôle dans les fumées d'encens, mais ici on honore le vainqueur de la peste et le vainqueur des cœurs. Le la mars les fidèles lui apportent des offrandes, des mangues, des bananes, de La Vache qui rit... Ils processionnent jusqu'à la sépulture surmontée d'un pagodon, ombragée par des hévéas.

La légende s'est emparée de sa vie. On dit qu'il fut aisé de creupiocne n' rencontra pas la roche, comme par enchantement. Les gens simples commencent à raconter des histoires à dormir debout. Le bedeau de la pagode. M. Liu Cong Thiet, « petit-fils adoptif » de Yersin, se charge de l'hagiographie : « Il avait epouse une semme des hauts plateaux... C'était une sorcière qui mangeait le soie des petits ensants... Yersin l'a poignardée. " Toujours I'homme bon tue le mal.

> De notre envoyé spécial Christian Colombani

## VACANCES-VOYAGES

### HÔŢELS

Côte d'Azur

NICE
HÖTEL VICTORIA\*\*\*
33, boalerard Victor-Hago
06000 NICE - Tel.: 93-88-39-60.
Plein centre-ville, calme.
Petir parking, grand jardin,
chambres TV couleur, cible.

Téléphone direct, minibar.

Montagne

05350 MOLINES-EN-QUEYRAS
HTES-ALPES - STATION VILLAGE
A 5 km de Seint-Véran
HOTEL LE CHAMOIS\*\*NN
LOGIS DE FRANCE
Soleil, calme, ski de fond, piste
Pension, demi-pension
Tél.: 92-45-83-71.

TEL: 92-45-83-71. Fax: 92-45-80-58 LA SAVOIE AUTHENTIQUE

Ski, détente à St-Jean-d'Arves Châlet-Hôtel de FOULE ROUGE \*\*\* NN XVIII\* s. Logis de France i 600 m

XVIII- s. Logis de France 1 600 m Domaine Corbier-Toussuire, Euro, panoramique plein sud. Cuis, du terroir Famile SURRIER – LA CHAL 73530 ST-JEAN-DARVES – 79-59-70-99. \_\_\_\_

Paris SORBONNE

HÔTEL DIANA \*\*

73, rue Saint-Jacques
Chambres avec bains, w.-c.
Tel. direct. TV couleur. De 280 F à 420 F
FAX: 46-34-24-30.
Tel.: 43-54-92-55.

PORTE DES ULAS

HÔTEL LILAS GAMBETTA\*\*
223, avenue Gambetta
Tril : 43-62-85-60

Tél.: 43-62-85-60 Télex: 211838. Fax: 43-61-72-27 Chambres insonorisées (310 F à 360 F) Petit déjeuner à 25 F TV couleur. Tél. direct, minibar.

Italie

VENISE

Hotel LA FENICE ET DES ARTISTES\*\*\* San Marco N. 1936

Tél.: (41) 52-32-333 Fax. 52-03-721 et son Restaurant nouvelle ambiance « bohème » TAVERNA LA FENICE Tél.: (41) 52-23-856 Fax. 52-37-866.

## **Bridge**

nº 1466

Ø V 5

### UN HAMEÇON TRES SIMPLE

Parfois une défausse trompeuse peut lancer le déclarant sur une sse piste comme ce fut le cas dans cette donne d'un récent Champion-nat d'Amérique.

♥A64 ♥D75 ♦A10842 ♥85

Ann.: S. don. Tous vuin. Ouest Nord K. Beth Y... I passe 3 SA L. Reich passe

Ouest ayant entamé le 2 de Creur le déclarant prit le 10 avez le Cétur, le déclarant prit le 10 avez l'As, et il jona le Roi de Carreau. Comment Est a-t-il orienté Sud sur une fausse piste pour qu'il chute TROIS SANS ATOUT?

#### Réponse :

Lou Reich a fourni le Valet de Carreau sur le Roi de Carreau et, quand
le déclarant au second tour à Carreau a joué le 3 pour le 6 et le 8, Est
a fait le 9 et il a contre-attaqué la
Dame de Pique (pour que Ouest
débloque éventuellement le Valet).
Le déclarant prit avec l'As du mort
et il tira l'As de Carreau, mais Ouest
avait encore la Dame et il ne put avait encore la Dame et il ne put trouver de neuvième levée.. Evidemment, sur l'entame à Pique, il n'y aurait eu besoin d'aucune ruse

#### pour faire chuter le contrat. NOTE: Les nouveaux livres.

Une dizaine de nouveaux livres trouvers notamment à La Boutique, du bridgeur (28, rue de Richelieu, Paris 1°).

#### LE REVERS

DE LA MÉDAILLE On a toujours tendance à croire que les enchères les plus précises sont les plus efficaces. Ce n'est pas toujours vrai, car il arrive que le renseignement ainsi fourni peut per-mettre au déclarant de reconstituer exactement les mains et de réussir un contrat qu'il aurait normalement

Voici un exemple tiré de la sélec-tion de l'équipe américaine pour

| A A V 10          |
|-------------------|
| ♠ A V 10<br>♥ 9 8 |
|                   |
| OV 10932          |
| ₱RD6              |

♠ R D 98642 N ♥ 10 7 3 ♦ARD654 S **♣** A 5 **4**10983 VARD642

**₽** V 7 4 2 Ann.: E. donn. N-S vuln. Nord Fet Quest Sud Staasby Meckstr. Martel ſΔ ΙQ 3 SA 40

♦87

Ouest ayant entamé le 10 de Trèfle, Meckstroth prit avec l'As de Trèfle et trois tours à Carreau firent chuter QUATRE CŒURS grâce à la surcoupe à Carreau par le Valet de Cœur...

Supposons cependant que Ouest ait entamé le Roi de Pique au lieu du 10 de Trèfle, comment Martel en Sud aurait-il pu gagner QUA-TRE CŒURS contre toute

Sur l'ouverture du partenaire un double saut dans une majeure correspond à un petit « trois » d'ou-verture, c'est-à-dire une couleur de sept cartes sans aucune force adja-

#### COURRIER **DES LECTEURS**

L'ouverture de 2 Trèfles «On m'a dit, écrit E. Vernon, que la plupart des experts français avaient abandonné l'ouverture de 2 Trèfles forcing de manche et de 2 Carreaux également forcing de

manche. > C'est exact, car les experts adorent se... compliquer la vie et, quand Sam Stayman a proposé cette ouverture dans un de ses livres, il a fait des adeptes auprès de ceux épris de

ment et de nouveauté. En fait, ce changement ne peut que bouleverser des habitudes solidement établies sans aucun avantage réel. Et la meilleure preuve est que l'ouverture de 2 Trèfles forcing de manche avec réponse à l'As ou à la longue est pratiquée dans le monde entier par 90 % des champions.



nº 697

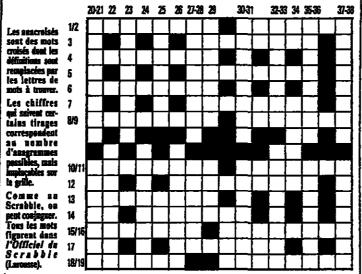

#### **HORIZONTALEMENT**

1. ACEGIIMN. - 2. CEIORST (+ 2). -3. AAAGPSTU. – 4. EHNRSST (+ 2). – 5. AEFHLRR. – 6. AIMNOOST (+ 1). – 7. EEEINNOT. – 8. AINNNOSS. – 9. AEORSST (+ 4). - 10. AAINNSS (+ 1). - 11. AABELRS (+ 2). -12. AEILLORR+S. - 13. AEIMNSUX. -14. EILNRTU (+ 2). - 15. AAEFFT. -16. AAEEGLRT (+ 1). - 17. CEEIMRS. - 18. AEEGLS (+ 1). - 19. AEEILRST (+ 8).

#### VERTICALEMENT

20. AEIMNNTU, - 21. ACEEFNS. -22. AACEFIIS. - 23. EEGIMNST (+ 1). -24. AAIILPRS (+ 2). - 25. ACEISSS (+ 3). - 26. AAEIKRST. - 27. EEEN-NOPR (+ 1). - 28. EILOSU. - 29. AEIN-NRS (+ 2). - 30. AABCELST (+ 1). -31. BEILRTT. - 32. AEGNORS (+ 7). -33. ABEILORS (+ 2). - 34. AIINOS. -35. EEFIORSS (+ 1). - 36. ABEGINS (+ 2). - 37. AAEMQSTU (+ 2). -38. ABEEGRU.

SOLUTION DU Nº 696 I. AUSPICES. - 2. CRAIES

ratiquée dans le monde (ACIERS...). - 3. CROULER. - 4. CHUINTER. - 5. CAUSERIE (CARIEUSE SAUCIERE). - 6. IGUANIDE (ENDIGUAI). - 7. FERIALES

(SALIFERE...). - 8. ETIOLERA (AERO-LITE ETOILERA). - 9. PENTURE (EPURENT PETUNER PUERENT). -10. ROSSARDE (DROSERAS DROS-SERA). - II. ESSENIEN (INSENSEE). 12. LINERS. - 13. GRADUA (DRAGUA). - 14. NICOTINE. 15. ABSORBE. - 16. LAVEMENT. 17. FAUTIVE. - 18. TELLIERE (ETRILLEE). - 19. DEPECA (DECAPE). -

20. OTERIONS (NOTOIRES SONO-RITE TOREIONS). - 21. OCREREZ. -22. TENEUSES. - 23. ACCELERE. -24. GALIPOT, résine de pin. - 25. URA-NATE. - 26. ARBALETE (ETABLERA). - 27. ASSENER. - 28. PUSSIONS (POUSSINS). - 29. CERIFERE. -30. ABANDON. - 31. ERIGERON, plante herbace. - 32. EURASIEN (SAUplante herbacée. - 32. EURASIEN (SAU-NIERE). - 33. SENILITE. - 34. CHENA-PAN. - 35. CAVECON (CONCAVE). -36. RUTILER. - 37. LOVELACE. -38. DENDRITE (DEDIRENT DERI-DENT). - 39. INFESTE (FEINTES FES-TINE FIENTES). - 40. NIMOISES (MOISSINE...). - 41. GENESE (EGGENS GENEES). - 42. SERRURE (ERREURS), - 43. RENARDES. - 44. ROUTES (OUTRES RESOUT ROUETS TROUES).

TROUES). Michel Charlemagne et Michel Duguet

## Scrabble &

#### PAN! J'en TIRCIS. C'est BAUCIS!

A l'époque où ils étaient potac certains scrabbleurs ont fait leurs délices de la Salade mythologique composée de calembours approximatifs plus salaces que salés, et parfois attri-buée à Musset. La revue belge le Scrabbleur d'octobre\* commence, dans la même veine, un sevilleton signé Francis Fontaine aussi divertissant qu'utile pour les joueurs. En voici quelques extraits.

Cher VECTEUR, chère VECTRICE, qui que VOUSSOYER, oyez l'histoire de THOMAS Tanfour, que rien ne dis-posait à ce qu'il FUERO de cette NOVELLE.

Voici LADRESSE des Taufour : SCINQUE RUTABAGA à BRU-CELLES, ils ont le GEOPHAGE centrai et des ZOB et PINNES dans le jardin.

Le grand-père CASIMIR a des crises DARTROSE. DAIQUIRI, on voit ses DARTROSE. DAIQUIRI, on voir ses chicots. Pour lui, les Alliés avaient raison et les NASTORTS. En attendant qu'il passe l'ARMATOLE, sa famille ne le supporte plus : «Nous casse pas les ZOREILLES, ONTARIEN fait, m...! On HAPALIDE de radoter

comme ça. On a déjà fait ton épitaphe

#### au cas où une de tes artères CORO-NER lacherait : «SYZYGIE un vieil

emmerdeur.» Que voulez-vous que la BONI-FACE? Elle se retrouve ANDROCEE

et, neuf mois plus tard, un ANGEVIN: c'est THOMAS. Son père MELCHIOR le met à KALI-FOUR-CHON sur un cheval ABACULE, lui schète des FIGULINES ou joue avec lui au RAPERCHER. Sa mère le met AUBAIN, lui chante «Frère JAQUE, sonnez l'HÉMATINE», « Maman LEPTIS bateaux » on « ALOUATE, JANTILLE alouate». Comme elle a un père COLATEUR, elle lui donne du café et un VERDELET; mais lui préfère un TESSERE au sirop QUERA-BLE Puis elle lui lit l'histoire d'AP-TERYX le Gaulois.

Thomas est fou de foot. Devant la télé, il hurle : «Quel BUTYRATE !» Son père lui répond : «Passe TOM-BAC d'abord !» ou «VARMETRE ca ou tu l'as trouvé !» ou «GARROCHA qui va te GRYPHEE les jambes!» Mais l'enfant n'obéit pas AUDOIS et à

#### Michel Charlemagne (\*) Le Scrabbleur, avenue Louise

87, boîte 8, 1050 Bruxelles.

M.J.C. Le Havre, 2, sv. Foch, 17 juillet 1991. Tournois hundi et jendi 14 h 30, mercredi 20 h 30.

Utilisez un cache afin de ne voir que le premier tirage. En baissant le cache d'un cran, vous découvrirez la solution et le tirage suivant. Sur la grille, les rangées horizontales sont désignées par une lettre de A à O ; les colonnes, par un numéro de 1 à 15. Lorsque la référence d'un mot commence par une lettre, il est horizontal ; par un chiffre, il est vertical. Le tiret qui précède parfois un tirage signifie que le reliquat du tirage précédent a été rejeté faute de voyelles ou de consonnes. Le dictionnaire de référence est l'Official du Scrabble (Larousse).

| _   |            |               | _      |     |
|-----|------------|---------------|--------|-----|
|     |            | 1             | T      |     |
| N•  | TIRAGE     | MOT RETENU    | RÉF.   | PTS |
| 1   | TNUSERK    | 1             | į .    | ţ   |
| 2   | NU + RYITE | TREKS         | H4     | 30  |
| 3   | NTU + EEAZ | KYRIE         | 7 H    | 33  |
| 4   | PSEMROE    | ATTENUEZ      | 4 F    | 84  |
| 5   | ROM+IXCA   | PEZES         | M 2    | 32  |
| 6   | M+IADAS?   | EXCORIA       | L7     | 56  |
| 7   | MPURCAL    | ADMI(R)AS (a) | 14 I   | 93  |
| 8   | ULM+RAI ?  | CAPRE (b)     | 31     | 27  |
| 9   | ELOINFE    | RUTLAM(É)S    | 07     | 80  |
| 10  | DREBLUO    | FELONIE (c)   | 15 D   | 97  |
| 11  | UUAIFND    | DOUBLERS (d)  | 8 A    | 92  |
| 12  | - GNESEHU  | FINAUD        | 3 A    | 23  |
| 13  | H+EVNQUA   | ENGLUES (e)   | E 5    | 32  |
| 14  | QNU+OLTE   | HAVE          | 2 B    | 39  |
| 15  | N+ILGOSE   | LOQUET        | 1E     | 42  |
| 16  | WTMT\$VI   | LEGIONS       | 13 C   | 74  |
| 17  | WMTT+TEO   | VIS           | N1     | 30  |
| 18  | OTTWM+AJ   | TE            | 15 L   | 25  |
| 19  | OWTT+HNB   | MAJE          | D 10   | 29  |
| 20  | HNBTTO     | ₩ŭ            | [ C7 ] | 21  |
| 21  |            | HO            | K 10   | 19  |
| - 1 |            | i             | 1 [    | 958 |

(a) ou (C) ADMIAS. (b) ou MUSC. O 12, (c) OLEFINES, 8 A, perd 2 pts, (d) but BOUL-DERS de 6 pts, (c) ENFEUS, A 1, 30. 1. E. Rivalan, 948 pts; 2. A. Kormarroc, 936; 3. Y. Troyard, 930.

## Mots croisés

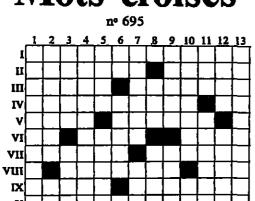

#### HORIZONTALEMENT

I. Il ne risque que son apport. -II. At-elle vu le grand méchant loup? Morceau. – Ill. Y boire c'est agréable, la boire c'est étouffant. Un film du genre à faire crier Margot. – IV. Rève d'Europe. Appel. – V. Mettre dans les cordes. Dans les entrailles de la roche. – VI. Pronom. A donné son nom au sombre et au sublime. Propre de l'homme. - VII. Faire de la production. Elle a un siège. - VIII. Fait rough cer-taines côtes. Préposition. - IX. Mis sous aurveillance. Pour les quémandeurs ou les reconnaissants. -X. Elle coiffe tout le monde.

#### VERTICALEMENT

1. Inventaires des rêves. - 2. Il faut la manier délicatement si on ne vent pas de casse. Participe. —
3. Grand ou basse. Lyonnais. —
4. Flânerai. — 5. Donne un cachou.
A tout naturellement une odeur de bois brîlé. - 6. Adverbe. Consumée. - 7. Possédante ou déposi-taire ? - 8. Ancien immigrant. Fera

du drap. – 9. A perdu de son lus-tre. Petit coin retiré. – 10. Manquent de suavité. Ouvrit. 11. Alceste lui préféra le désert.
Lieu de passage. Un peu de grain.
- 12. Philosophe. A du se rhabiller. - 13. Gêne les larges de corps ou

### SOLUTION DU Nº 694 Horizontalement

Horizontalement
I. Caravansérail. – II. Américain. Ida. – III. Vénales. Sûres. –
1V. Alose. Acérées. – V. Lime.
Utule. Si. – VI. Comestibles. –
VII. Are. Aisée. Ecu. – VIII. De.
Bile. Sourd. – IX. Enlisent. Plie. –
X. Statisticiens.

Verticalement Verticalement
1. Cavalcades. – 2. Améliorent. – 3. Renommé. La. – 4. Arasée. Bit. – 5. Vile. Saisi. – 6. Ace.
Utiles. – 7. Nasalisent. – 8. Si.
Cube. Ti. – 9. Ensellés. – 10. Urée.
Opi. – 11. Aire. Seule. – 12. Idées.
Crin. – 13. Lassitudes.

## **Echecs**

TOURNOI INTERPOLIS 

NOTES al Après le coup logique 4..., Fg4, renforçant la pression sur le pion é5; 5. Fé2, les Noirs ont le choix entre deux continuations, 5..., é6 et 5..., ç6. b) 5. Cg5, qui a été longtemps joné, semble ne plus être à la mode; de même, la suite positionnelle 5. ç4, Ch6: 6. éxd6.

Cho; 6. exclo.

g) 7. Cg5, d5; 7. 0-0 et 7. a4 sont
d'autres possibilités. Le coup du texte
évite l'échange des D après les prises
sur é5 et maintient solidement le pion
blanc en é5, génant l'action du Fg7.
d) Et non 8..., Fg4? à cause de
9. Fs67+, Rsd7; 10. Cg5+ et 11. Dsg4. ommé. 1.2. – 4. Ara-vile. Saisi. – 6. Ace. Nassalisent. – 8. Si. Ensellés. – 10. Urée. e. Seule. – 12. Idées. issitudes. François Dorlet

9. FATA, ROT, 10. CG3+ et 1. Dogs. Mieux que 9. c3, Fg4; 10. Ff4, Dd7; 11. Cb-d2, Df5 (11..., d5; 12. h3, Fx3; 13. Cx3, Cd8; 14. Ch2, C66; 15. Fc3, f5; 16. éxf6, éxf6; 17. f4, Ta-é8; 18. Dd2, Cd8; 19. f5; - Trin-gov, Rogulj, 1977 – 3; 12. Fg3, Fh6; 13. é6, Fxd2; 14. éxf7+, Rg7; 15. Dxd2, Fxf3; 16. gxf3, 66! (Klovan-

Alburt, 1975).

| Avant 12. Td1. g) Le problème du développement du F-D se pose. 13..., Ff5 est évidenment jouable mais reste toujours sous la menace de l'attaque g2-g4. Timman opte pour le fianchetto, ce qui est un peu lent, mais plus conforme à la configuration de ses forces. En b7, le F-D sera plus actif qu'en f5.

h) Empêche 16..., b6 à cause de 17. c4 tout en passant la D sur l'aile-R. i) La suite 16... Fd7; 17. Dh4, Fc6; 18. Fh6 et 19. Cg5 ne plaît pas aux Noirs. D'où ce transfert de la D noire le dui comme de la comme en 54 qui coupe, en principe, le passage de la D blanche en 54.

j) Une magnifique idée, courageuse puisque les Blancs acceptent, après 17..., Cb6; 18. b3, Cc4; 19. bcc4, non seulement la perte de la paire de F mais aussi la détérioration de la structure de pions sur l'aile-D avec ses fourles conséquences en finele : mus ture de pions sur l'aile-D avec ses lourdes conséquences en finale; une idée profonde, car l'échange Cb6-Cxc4 accélérera le développement de l'aile-D des Blancs tout en créant la menace de gain de la qualité par Fa3 et en retardant la sortie normale des pièces noires. En plus, les Blancs refusent le gain de pion 17. Fxd5, éxd5; 18. Dxd5, Fé6 qui laisserait à leur adversaire une belle compensation.

le Si 19..., Td8; 20. Fg5!

1) Les Blancs contrôlent la colonne d: la sortie du Fc8 est tou-

colonne d: la sortie du Fç8 est tou-jours un problème pour les Noirs. m) Si 20..., Ta6; 21. Fd2, Df8 (21..., Dç5; 22. Dh4); 22. Fg5, Tç6; 23. Td4 suvi de Ta-dl.

n) Et non 21..., Fxé5?; 22. Fa3 avec gain du Fé5. a) Ou 22..., Df8; 23. Cg5, h6; 24. Cé4, Fxé5; 25. Fxh6 avec un bon jeu pour les Blancs.

p) On comprend que les Noirs essayent de défendre leurs cases noires, mais il était temps de développer le F-D en b7, même si la variante 23..., Fb7; 24. Fxg7, Rxg7; 25. Df6+, Rg8; 26. Td4 ne leur était pas agréable.

q) Craignant subitement la menace
 26. Dé7 et 27. Td1-d7.

par 31. h5.

yl Les Blancs ont obtenu le maximum d'efficacité de leurs forces et dominent complètement l'échiquier.
Comment conclure? Ce n'est pas si simple car le C, dont l'entrée en g5 serait décisive, ne peut bouger en raison du mat sur g2. La solution imaginée par les Blancs est inoule, même si, dans leur désantoi, les Noirs n'opposent pas la meilleure défense.

yl Une empre due à la pesième et au

pas la meilleure défense.

w) Une erreur due à la panique et au zeimot. Naturellement si 31..., Doca4?; 32. Cg5, Dc6; 33. 62 et les Blancs gagnent. 31..., Fç8; 32. Td8, Fb71 semble meilleur, mars après 33. Tx68, Tx68 (si 33..., Dx68; 34. Cg5, Dc6; 35. f3. Dx68 – et non 35..., Dxca4; 36. Td8; 36. Td2 avec la menace g4, hog4-h5); 34. Rg31, Tf8 – si 34..., Dc5; 35. Cg51, Tf8 (35..., Dc7; 36. Td8!!); 36. Td8! et les Blancs gagnent –; 35. Rf4!, Dc5; 36. Rg5!, Rh7 (36..., Fxf3; 37. Rh6); 37. Td7, Dxf2; 38. Dxg6+, Rh8; 39. Df6+, Rg8; 40. Rh6, Dxg2; 41. Cg5 suivi du mat Le gain des Blancs passe bien par cette incroyable marche du R blanc en h6!

z) Si 34..., Fxd7; 35. Rh6 suivi du

z) Si 34..., Fxd7; 35. Rh6 suivi du mat et si 34..., Rh7; 35. Dxg6+, Rh8; 36. Dh6+, Rg8; 37.Rf6l suivi du mat.

٧,

SOLUTION DE L'ÉTUDE Nº 1467 V. KOROLKOV (1952) Ĺ

- <u>2</u>

بتو. آ

Ý,

(Blancs: Rf3, Td3, Pa2, é6. Noirs: Rg8, Tb2, Pd2.)

d) Craignant subitement la menace
26. Dé7 et 27. Td1-d7.

f) Si 27..., Fxé5 ; 28. TxF7!

g) Empêchant le passage de la D
noire en é4.

f) Si 28..., Dxa4?; 29. Cg5, h6;

g) Menace de gagner tout de suite
par 31. h5.

y) Les Blancs ont obtenu le marium d'afficecté de leurs fernes et

**ÉTUDE № 1468** N. GRIGORIEV (1932)



Blancs (2): Ré5, Da8. Noirs (2): Rd3, Pc2.

Les Blancs jouent et gagnent. Claude Lemoine



E 3° trophée de l'Académie des mères cuisi-nières se gagnera le 21 avril prochain à Vichy. Ayant pour thème la cuisine de Normandie, il por-tera naturellement le nom de trophée Mère-Pou-lard (1).

Annette Boutiaut naquit à Nevers en avril 1851.

« Montée » à Paris, elle fut, en 1872, engagée comme femme de chambre par Edouard Corroyer, architecte en chef des Monuments historiques. Celui-ci, qui avait, entre autres, construit l'hôtel de ville de Roanne, l'église de Villers et restauré la cathédrale de Soissons, allait être chargé de la restauration du Mont-Saint-Michel. Il y séjourna longuement, y emmenant son épouse, sa fille et Annette.

C'est là que la petite Nivernaise allait rencontrer Victor Poulard, le fils du boulanger. Mais c'est à Paris qu'elle l'épousa en janvier 1873, et un peu après le couple prenait à bail, au pays du mari, l'Auberge de Saint-Michel-Tête-d'Or, qui allait devenir plue tard l'Hôtel Poulard devenir plus tard l'Hôtel Poulard

Et Annette Poulard allait devenir célèbre en proposant aux touristes arrivant affamés à n'importe quelle heure (les pataches étant à la merci de l'état de la grève et des heures des marées), une...

Le secret de cette omelette ? Certainement, en premier, la qualité du beurre, la fraîcheur des œufs, l'ardeur avec laquelle ils avaient été battus... Et sans doute aussi, pour les spectateurs-clients, la poêle à long manche que la bonne hôtesse tenait au-dessus du grand feu de bois flambant dans l'âtre. Dans les livres, quasiment toutes les recettes précisent que la mère Poulard battait blancs et jaunes d'œufs à part. Dans une plaquette à elle consacrée, un curé du Mont-Saint-Michel, l'abbé Couillard, nie la chose de mème qu'il dément Couillard, nie la chose, de même qu'il dément qu'elle y eût ajouté de la crème fraîche ou utilisé plus de jaunes que de blancs : « Pouvez-vous croire,

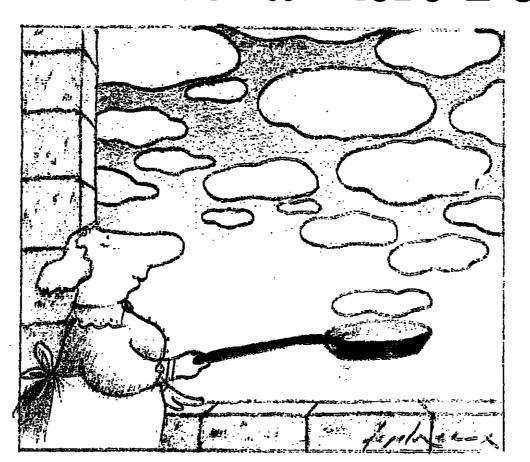

lui fait-il s'écrier, que j'aurais perdu tous ces blancs? Non, je prenais les œufs et les battuis tels quels. Quant à la crème, pure invention!»

Je le veux bien croire. Mais, quant a battre ces Je le veux bien croire. Mais, quant a battre ces blancs et ces jaunes à part, pourquoi pas ? C'est une facile et merveilleuse façon de rendre l'ome-lette plus mousseuse. Et la chère Annette n'aurait rien inventé puisque dejà Balzac en parle... Et n'oublions point que la petite Boutiaut etait niver-naise, ce qui n'est pas si loin du pays de la Rabouilleuse! Passons.

Et ajoutons que la mère Poulard savait aussi accommoder le mouton de pré-sale et la rouelle de yeau à la casserole. Elle s'est éteinte en mai 1931. Sa tombe au cimetière du Mont-Saint-Michel porte qu'elle et son époux furent de « bons hôteliers ».

De M- de Sévigné, en l'an 1689, à Guy de Man-passant, en n'oubliant pas Victor Hugo. Théophile Gautier, Michelet, Flaubert, des millions de touristes sont alles visiter ce joyau normand. Des mil-liers sans doute sont passes par l'Hôtel Poulard, dont la renommée aujourd'hui semble moindre, mais où la carte propose toujours le carré d'agneau de pré-salé et l'omelette flambée, dit le Gault et Millau, ce qui doit bien étonner Annette Poulard se consolera en apprenant que son nom illustre. cent quarante ans après sa naissance, un trophec qu'elle eût certes mérité mais jamais imagine

La Reynière

(1) Le premier trophée visait la cuisine lyannaise. Ce fiit, en 1990, le Trophée Mère Brazier, remporté par Elisabeth Bourgeois (le Mas Touristron à Gordes). En 1991, ces daines honorèrent la cuisine provençale et ce fut le trophée Marie-

(2) Et barrue, qui plus est, sur un air de rumba

**ENTRE-METS** 

## Le bon pain

N se souvient de Raimu dans la Femme du boulanger: « Mais si vous me ramenez mon Aurélie... alors vous aurez un vrai boulanger. Je vous ferai du pain comme vous n'en aurez jamais vu. Je pétrirai chaque fournée une demi-heure de plus, et dans les fagots pour chaufjer le four je mélangeral du romarin...» La culture systématique des graminées vient de l'est du bassin Mésopotamie. Des monts Zagros, où, vers 10000 avant J.-C., dans l'actuel Irak, on se mit à cultiver le triticum beoticum (le blé primitif). La culture du blé a sédentarisé les populations: la conservation des grains a imposé de nouvelles formes architecturales; le moulin, première machine de l'histoire, a favorisé bientôt le développement d'une ingénierie complexe : embrayage, cardan et arbre à cames lui doivent leur invention. Pour Lionel Poilane, l'affaire est entendue : «Le pain a sorti l'hu-manité des ténèbres.»

Qu'est-ce que le pain ? Un ali-ment fait avec de la farine de blé ou de seigle. Une pâte levée additionnée d'eau et de sel, et cuite au feu de bois. C'est tout. Mais bien peu de produits répon-dent à cette exigence. A Paris, les boulangers forts de cette tradition se comptent sur les doigts de la main. Parfois même, la tradition « finit par peser sur l'esto-mac», dit encore Lionel Poiline, assez fier de l'anagramme que fit Dali de son nom : «ô le pain»!

On consultera utilement la nomenclature établie par Elisabeth de Meurville (1). Citons en particulier Poujauran (20, rue Jean-Nicot, Paris 7º) aux charmes Jean-Nicot, Paris (\*) aux charmes de l'avant-guerre, Le Moulin de la Vierge (105, rue Vercingétorix, Paris 14\*), Aux Délices de Sèvres (70, rue de Sèvres, Paris 7\*), A la Petite Marquise (3, place Victor-Hugo, Paris 16\*), Stoeckel (59, houlevert de Vancierre boulevard de Vaugirard, Paris (5°) mériterait de figurer dans le Guide des gourmands. Il main-tient la tradition de la baguette parisienne de quartier, qu'entre-tenait l'irascible boulanger de la rue des Canettes jusqu'au début des années 80.

Ultime tradition ouvrière des métiers parisiens, la boulangerie cède la place, peu à peu, à la cuisson des supermarchés. Mais, pour tout le monde, à égalité ou presque, les additifs autorisés sont la farine de fève, le giuten, l'acide ascorbique (E 300), la lécithine (E 322).

de farine. Avec «Banette» ou «Baguépi», les moulins ont normalisé leur production : le « w» mesure l'extensibilité de la pâte. Le gluten lui donne son élasticité! Attention! au-delà d'une certaine vitesse de brassage mécanique, c'est la baguette molle... L'artisan boulanger, nous dit Lionel Poilâne, a mémorisé tous ces paramètres, ceux du nétrissa ee, de la dorée de fermen tation et de la chaleur du four. «Un pain dont la nation soit fière!», c'est la réponse anglaise à Poilane, l'Innes Bread produit à la ferme par l'honorable Hugh Inge-Innes Lillingston Esq., dans son domaine près de Tamworth. Le four a été «déniché» à Saint-Tropcz, et reconstruit. Farine «bio», levain et feu de bois, A Bruxelles, c'est près de la Bourse, une modeste et conviviale boutique, Le Pain quotidien (16, rue Antoine-Dansaert) qui vous accueille, avec une grande table de ferme, pour la dégustation de solides tartines.

Dans sa chaude boutique (8, rue du Cherche-Midi, Paris 6), Lionel Poilâne évoque ainsi le travail du boulanger : « Ce va-etvient industrieux et qui évouse qu plus près les rythmes de la vie ouvrière dans son travail d'abeille sans fin et sans but, sinon d'arriver à une perfection du geste. » Chez ini, c'est la magie du fournil, comme chez Ganachaud (150-154, rue de Ménilmontant, Paris 20°), où l'apprenti, le compagnon et le maître portent une égale et mystérieuse attention au travail silencieux des ferments saccharomyces dans la pâte au levain. Pain de campagne poudré de blanc, pain de mie, pain aux cinq céréales, aux noix, aux olives, à l'oignon, au sésame, ou

Comme chez Jamin où Joël Robuchon pétrit, ensemence et cuit ses fameux petits pains. Ce que font aussi Alain Passard à L'Arpège et Jean-Claude Ferrero, dont la «tabatière», colorée à l'huile d'olive, accompagne la truffe en papillote et la tranche de foie gras, assaisonnée au sel

Jean-Claude Ribaut

(1) Le Guide des gourmands 1992, Editions nº 1, 2 200 adresses choisies et commentées par Elisabeth de Meurville et Michel Creignou. 159 F. Une bible pour les gourmands et les autres.

## Cuisine par le menu...

A UTREFOIS, il y avait les maisons ajoutèrent à leur carte un tèle ? En feuilletant rapidement nenu-carte, Peut-être dans l'idée les guides, je trouve ainsi des ceux proposant seulement un menu. Menu généralement court, classique et bon marché. Cela s'adressait à deux clientèles différentes, et la plus modeste, celle des « Bouillons » Duval par exemple, eût été bien embarrassée devant le choix d'une grande carte. Logiquement, le choix s'est imposé, et même les modestes bistrots ont proposé une carte, réduite sans doute, mais laissant au client le plaisir et l'inattendu du choix. Les « vrais » restaurants, eux, avaient naturellement leur carte, plus ou moins profuse celon leur rang.

Puis il parut que, signe des temps impécunieux peut-être, ou du changement des mœurs, les restaurants à carte, soit pour retenir leur clientèle, soit pour s'en procurer une nouvelle, proposèrent non point un menu (trop restrictif) mais un choix pour un prix fixe : le « menu-carte » était né. Progrès certes, lorsque le choix reste important, et que, considérant avec Brillat-Savarin que le fromage a est le premier des desserts », on ne le supprime point

C'est ainsi que les plus grandes n'iraient jamais, une autre clien-

de séduire les habitués en ménageant leur porteseuille et de diminuer ainsi les notes de frais des repas d'affaires? Mais n'est-ce point fausse solution? Il y a deux sortes d'invités : ceux qui regardent la carte, n'osant commander le plat le plus cher, qu'ils envient, et ceux qui, au contraire, en profitent : caviar, foie gras, champagne, c'est le patron, la Société, l'autre enfin, qui paye ! Le menucarte, s'il est bien étudié par le restaurateur, doit être pour le client comme pour lui la meilleure « affaire ». De reste, ledit menu-carte est souvent, sur celle-ci, indiqué comme « menu affaires ». C'est pourquoi il n'est généralement proposé qu'au déieuner. C'est neut-être une erreur. On peut comprendre le raisonnement de certains restaurateurs affichant complet le soir et ayant besoin d'une clientèle aux déjeuners, mais ne peut-on pas non plus imaginer que les clients bénéficiant de l'appat du menu-carte à midi seraient heureux, en famille, entre amis, de le retrouver le soir, amenant, dans une maison où sans cela ils

menus-carte seulement au déjeuner dans d'excellentes maisons comme Gérard Besson ou Lau-rent, Guy Savoy ou Les Célébri-tés, La Grande Cascade ou Les Princes. Ont-ils trop de clients le soir? Ou estiment-ils que ce serait déshonneur de proposer parallèlement des menus « affaires » et des menus « délas-Sans doute d'autres tiennent

leur carte-menu pour un attrapeclient et pensent qu'après un essai satisfaisant ledit client voudra découvrir les autres plats de la carte. C'est pourquoi certains restaurateurs ont aussi un menucarte du soir, quelquefois plus cher, alors que la sagesse serait de maintenir midi comme soir un menu-carte attractif, honnête de prix et témoignant de la sagesse du chef dans le choix de ses plats.

On trouve aussi, le soir, des menus-carte moins chers que celui de midi, comme par exemple à La Bretonnière (avenue J.-B.-Clément, à Boulogne, tél. : 46-05-73-56) où le soir, fromage en moins, vous paierez le menu 150 F au lieu de 200 F. Ou chez Billy Gourmand (20, rue de Toc-

queville, tél. : 42-27-03-71) où il passe de 155 F au déjeuner à 150 F au dîner. Mais voici une nouveauté qui mérite d'être signalée, je crois : c'est Au Périgord (quai Aulagnier, à Asnières, tél. : 47-90-19-96) où officie le jeune et talentueux chef Goareguer. Ici les déjeuners sont à la carte, mais le soir, moins pour attirer le client que pour le choyer, il propose un menu à 210 F, un menu « dégustation » à 290 F. vin compris. Et il y a aussi un menu «notager» (i compris) dont s'enchantent les jolies femmes soucieuses de la ligne et gourmandes néanmoins, Le voici : soupe de châtaignes aux cèpes - bouquet de brocolis à la vinaigrette de betterave rouge pot-au-feu de légumes en croûte de sei - tranche de campagne frottée d'ail au fromage blanc entremets aux deux pommes parfumé d'un filet de miel.

Du coup on a envie de revenir au déieuner tâter de l'andouillette de Duval au cidre ou de l'escalope de saumon à l'oseille des Troisgros (avec leur autorisation,

### Semaine gourmande

#### Du Darling an Mariachi

Olga et Roger Tessier sont depuis longtemps bien connus des Parisiens qui sortent. Par leur restaurant de cuisine d'Afrique du Nord des Champs-Elysées, puis leur Mariachi mexicain. On aurait pu croire qu'ils avaient « raccroché » mais c'était pour mieux rebondir puisque les voici sur une toute neuve et magnifique péniche sur Seine. Au déjeuner c'est, au premier étage (si l'on ose écrire) dans un cadre clair aux bleus fauteuils et vue sur l'eau, le Darling. Service parfait dirigé par Claude (un ancien du Plaza), une carte tentante (la terrine de foie gras d'oie est accompagnée d'une brioche truffée et d'un verre de beaumesde-venise) et un superbe menu (entrée, plat poisson ou viande, fromage ou dessert, café : 195 F). Je me suis régalé du tartare de saumon frais, d'un foie de veau aux deux raisins et du gratin de fruits Darling accompagnés d'une carafe de vin rouge (30 F). Inutile de dire que la cuisine est parfaite puisqu'elle est signée de

Marc Pralong, que l'on connut de Michel Comby (ex-Lucas Carchez Laurent notamment. Il est assisté, au demeurant, de Marc Tessier, le fils de la maison.

Et le soir? Eh bien, le soir, c'est au ras de l'eau que l'on dîne au Mariachi, dans un décor rouge velouté et d'une carte à laquelle s'ajoutent quelques plats mexicains (purée d'avocat, brochette de gambas, poulet sauce cacao et piments, chile con carne, etc.). Le tout accompagné des musiques et des chants des mariachis, évidemment. Compter de 500 à 600 F pour un double spectacle, dans l'assiette, dans la salle (et même alentour, sur la Seine illuminée des bateaux-mouches glissant). C'est

▶ Darling et Mariachi, port de Suffren (entrée par le pont de Bir-Hakeim, parking en face, sur berge), tél. : 45-55-51-20. Fermé dimanche et lundi midi CB-DC-AE. Réceptions 300/400

#### Le Train bleu

Ce monument historique est également la pérennité gour-mande. Et l'arrivée au « piano »

ton, puis chez lui place Pereire) ne fera que le rendre plus agréable encore. Disons tout de suite qu'il y a un menu «TGV» servi en trois quarts d'heure avant le train à prendre : Foie gras frais maison, gigot d'agneau de Sisteron à la niçoise, pâtisserie du jour (260 F). Le menu « Suggestion », vin et service compris, est à 195 F et la carte nous conduit toujours vers le sud, des quenelles de brochet (Lyon) aux escargots (Chablis), de l'andouillette (de Chablis) au coquelet val de Saône. Sans oublier les classiques (vous trouverez ici l'introuvable côte de veau Fovot, historique et gastronomique, un saumon fumé norvégien à la façon du cher Barrier, le grand chef de Tours, un T'bone steack aux pommes Anna). Cartes des vins intéressante. A la carte comptez de 300 à 400 F.

▶ Le Train bleu, gare de Lyon (1 - étage). Tél. : (43-43-09-06). T.I.j. Dalon: 100 couverts. CB-

### Miettes

A la Couronne, le restaurant du Warwick (5, rue de Berri, tél. 45-63-14-11) sera désormais ouvert le samedi soir. On y pourra aussi goûter au « menu pleine forme» du chef Van Gessel, leger mais succulent (220 francs). Grands Jours de Bourgogne. A la gloire des vins du cru, ils se

dérouleront du 20 au 29 mars 1992. Pour renseignements: BIVB, 12, boulevard Bretonnière, à Beaune. 50 ans d'âge... Mis en bouteille

il v a quelques mois, un pur malt Glenfiddich de 1939 a été «tiré», comme on dit en imprimerie, à bien peu d'exemplaires. Un scul, numéroté 26, sera réservé à la France et mis en vente chez Fauchon.

Paul Bocuse est désormais, en cire et en chef, au Musée Grévin. Pour un cuisinier, c'est un peu comme s'il était élu à l'Académie française!

Le trophée Coq Saint-Honoré a été attribué à Christian Moine, sous-chef de cuisine de l'hôtel Meurice pour sa poularde de Loué au riz basmati escortée d'un gratin de cardons à la moelle.

### THÉATRE

AKTÉON-THÉATRE (43-38-74-62) Les Lettres de la marquise : 19 h (Ven. sam., lun., mar. dernière). Comment vous le dire : 22 h. Rel. dim., lun. ANTOINE - SIMONE-BERRIAU (42-08-77-71). Putzi : 20 h 45, mer.i 16 h 30, dêm. 15 h. Rel. mer. soir. ARCANE (43-38-19-70). La Valse avant la nuit : 20 h 30 (Ven., sam., lun., mar.) demière), dim. 17 h.

ATELIER (46-06-49-24). L'Antiche bre : 21 h, mer., dim. 15 h 30. Rel. mer. soir, dim. soir.

mer. soir, cimi. soir.

BATEAU-THÉATRE (FACE AU 3.

OUAI MALAQUAIS) (40-51-84-53).

Exercices de style : 19 h, dim. 15 h 30.

Rel. mer., dim. soir, hun., mar. La Prost.

du Transsibérien et de la petite Jeltanne de France : 20 h 30. Rel. mer., dim. lun., mar. Moby Olck : 20 h 30, dim. 17 h. Rei. mer., dim. soir, lun.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE PARIS (AUDIT. COLBERT) (). Dissi dent, il va s'en dire : 19 h, dim. 16 h

BOBINO (43-27-75-75). Bernard Mabille : 21 h (Ven., sem.), dim 15 h 30, mar. (demière) 22 h 30. BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24) Omifie : 20 h 30, mar., dim. 15 h 30, sem. 17 h 30 et 21 h. Rel. mer. soir dim. soir.

CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). Collier de nouilles : 19 h. Rel. dim., tun. Thé à la menthe ou T'as citron : 20 h, sam. 17 h. Rel. mer. Les Couloirs de le honte : 22 h. Rel. mer.

CARTOUCHERIE EPÉE DE BOIS (48-08-39-74). La vie est un songe 20 h 30 (Jeu., ven., sam.), dim. 16 h. CARTOUCHERIE THÉATRE DE L'AQUARIUM (43-74-99-61). Les Vœux du président : 20 h 30 (Ven.,

sam., mar., jeu.), dim. 16 h. CARTOUCHERIE THÉATRE DU SOLEIL (43-74-24-08). Les Choé-phores : 19 h 30 (Ven.), dim. (+ Agamemnon) (demière) 13 h. lphigénie è Aulis : sam. (demière) 19 h 30, sam. 15 h 30. Agamemnon : dkm. (+ Choé-phores) (demière) 13 h.

CAVEAU DE LA RÉPURI IOUE 142-78-44-45). Y a-t-ii un communiste dans la salle ? : 21 h, dim. 15 h 30. Rel. dim

soir, lun. CHATELET-THÉATRE MUSICAL DE PARIS (40-28-28-40). West Side Story : 20 h 30 (Mer., jeu., ven., sam., dim., mar.), sam., dim. 15 h.

CINQ DIAMANTS (45-80-51-31). Mea parents sont de grands enfants que j'ai eus quand j'étais petit : 20 h 30, dim. 16 h. Rel. dkm. soir, kun., mar. Sans titre : 22 h (Jeu., ven., sam.), dim. 17 h 30.

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSI TAIRE (45-89-38-69). Le Mariage force ; la Comtesse d'Escarbagnas 21 h (Ven., sam.), dim. (demière) 17 h La Galerie. Le Transsibérien : 20 h 30 (Ven., sam.), dim. (demière) 16 h. COLLÈGE NÉERLANDAIS (40-78-)

50-00). Les Possédés : 20 h 30. Rel. COMÉDIE CAUMARTIN (47-42-43-41). Les Trois Filles de Mme Akoun : 21 h, mer., dkm. 15 h 30. Rel. mer. soir, dim. soir. COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES

(47-23-37-21), Pièce montée : 21 h, dim. 15 h 30. Rel. dim. soir. COMÉDIE ITALIENNE (43-21-22-22). Arlequin et Colombine au carnaval de

**PARIS EN VISITES** 

e Le parc des Buttes-Cheumont, le parc de La Villette : deux parcs, deux théories urbeines», 10 heures, mai-son de La Villette, angle avenue Corentin-Cariou et quai de Charente (inscription au 42.40.27.28).

Exposition : «Munch et la France», 10 h 15, 1, rue de Bellechasse (M.-C.

«L'histoire des Halles de Paris, de son quartier et la halle au blé». 10 h 30, 8, rue de la Ferronnerie

«Exposition Glacometti», 10 h 30, 11, avenue du Président-Wilson

«Le chinatown du treizième arron dissement», 11 haures et 14 h 30, métro Parte-de-Cholsy, côté avenue de Choisy (C. Merle).

de Choisy (C. Merle).

«Le quartier chinois et les rénovations dans le treizième arrondissement», 11 h 30, sortie métro Portede-Choisy, côté pair du boulevard
Masséna.

«Exposition «Marle de Médicis et
palais du Luxembourg» au Musée
du Luxembourg» (limité à 25 personnes), 14 h 30, 19, rue de Vaugirard (Monuments historiques).

«Au cœur de la Cité : la crypte archéologique » (limité à 30 per-sonnes), 14 h 30, entrée de la crypte, sur le parvis, côté Préfecture de

police (Visites pour les jeunes -Monuments historiques).

«Camavalet-Mozart, le révolté qui vit en grand seigneur», 14 h 30, 23, rue de Sévigné ( M. Brumfeld).

«La Conciergerie, du palais des rois à la prison révolutionnaire», 14 h 30, 1, quai de l'Horloge (E. Romann).

«Les appartements royaux du Lou-vre et la vie quotidienne de la Cours, 14 h 30, 2, place du Palais-Royal,

devant le Louvre des Antiquaires

(Lonnaissance de Pans).

« Le faubourg Saint-Honoré illuminé.
Histoire des hôtels et des boutiques »,
14 h 30, 126, rue du FaubourgSaint-Honoré (Europ explo).

« Hôtels et jardins du Marais. Place
des Vosges », 14 h 30, sortie métro
Saint-Paul (Résurrection du passé).

«Montmartre, une butte sacrée, un village pittoresque», 14 h 40, som-

(Connaissance de Paris).

rard (Monuments historiques). «Exposition Géricault», 13 h 30, Grand Palais, entrée de l'exposition (P.-Y. Jasiet).

Venise : 20 h, dim. 14 h. Rel. dim. soir, lun. 1 Epouse prudente : 21 h, dim. 15 h 30. Rel. dim. soir, iun. COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11). Voltaire's Folies: 19 h (Ven., sam., jun., mar. dernière). Grand Peur et Misère du lik Reich: 21 h, dim. 15 h.

Rel. dim. soir. COMÉDIE-FRANÇAISE (40-15-00-15). Le rol s'amuse : 20 h 30 (Ven., mar.), mer., dim. 14 h. La Feusse Suivante ou le Fourbe puni : lun. 14 h. La Médecin volant suivi du Médecin malgré lui : ven., mar. 14 h. La Tragédie du rov Christophe : sam., kun. (dernière) 20 h 30. lphigénie : dim. 20 h 30, sam.

14 h. CRYPTE SAINTE-AGNÈS (EGLISE SAINT-EUSTACHE) (42-21-09-48). Le Livre de la peuvreté et de la mort :: 18 h 30 (Ven., dim. dernière), sam.

DAUNOU (42-61-69-14). Couec I le Grand Orchestre du Spiendid : 20 h 45, mer., dim. 15 h 30. Rel. mer. soir. DÉCHARGEURS (TLD) (42-36-00-02).

Le Diable tentateur : 19 h (Ven., sam. dim.). Blaise comme Cendrars : 21 h Mer., jeu., ven., sam., mar.). **DEUX ANES (46-06-10-26). Cresson** qui s'en dédit : 21 h, mer. 15 h, dim. 15 h 30. Rel. mer. soir, dim. soir, lun.

EDGAR (43-20-85-11). Les Faux Jetons : 20 h 15. Rel. dim. Les Babas cedres : 22 h. Rel. dim. **EDOUARD-VII SACHA GUITRY (47-**

42-59-92), Décibel : 20 h 45, mer., dim. 15 h 30, sam. 17 h. Rel. mer. soir, ELDORADO (42-49-60-27). Monsieur Amédée : 20 h 45, sam. 18 h et 21 h.

ESPACE ACTEUR (42-62-35-00). Au pays des enfants de Cham : 20 h 30, dim. 16 h. Rel. mer., dim. soir, lun., mer. ESPACE HÉRAULT (43-29-86-51). Sales Rêves : 20 h 30. Rei. mer., dim. ESPACE MARAIS (48-04-91-55). Le Mariage de Figero : 18 h, dirn. 15 h 30, mar.(sur réservation) 16 h. Rel. dim. soir, lun. La Mouette : 20 h. Rel. lun. Y a pas que la folle dans la vie 7 Si : 22 h (Mer., ven., sem.), dim. 19 h. Baude-laire's Fantaisie : dim. 17 h 30.

ESSAION DE PARIS (42-78-46-42). Salle I. Une mouche en novembre : 20 h 30, dim. 16 h. Rel. mer., dim. soir, lun., mer.

FONTAINE (48-74-74-40). Le Clan des veuves : 20 h 45, sam., dim. 15 h 30, mer. 18 h. Rel. dim. soir, lun. GAITÉ-MONTPARNASSE (43-22-16-18). Voltaire-Rousseau : 20 h 45 (Ven., sam., km., mar. demière), dim.

**GRAND THÉATRE D'EDGAR (43-20-**90-09). Les Bidochons, histoire d'amour : 20 h 15, sam. 18 h. Rel. dim. **GRANDE HALLE DE LA VILLETTE (40**mar. et sam, 12 h 23 h. Rel. kun.

GUICHET MONTPARNASSE (43-27-88-61). Eux seuls le savent : 18 h 45 (Ven., sam., lun., jeu.). Libertine 20 h 30. Rel. dim., lun. Le Ticket 22 h 15. Rel. mer., dim., mar. La Plus Forte et Paria : lan. 20 h 30. GYMNASE MARIE-BELL (42-46-

79-79). Lagef': 20 h 30 (Ven., sam., HÉBERTOT (43-87-23-23). La Contrebasse : 21 h (Ven., sam., lun., mar. der-nière), dim. 16 h.

HOPITAL ÉPHÉMÈRE (46-27-82-82) Le Chant du coq et Fin de programme 21 h (Ven., sem. demière).

« Les galeries du Palais-Royal », 15 heures, métro Palais-Royal, sortie place Colette (Paris et son histoire).

« Exposition Géricault au Grand Palais », 16 h 30, porte Clémenceau, rotonde (Tourisme culturel).

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

«Sept des plus vieilles maisons de Paris», 10 h 30, 2, rue des Archives

«L'Opéra, chef-d'œuvre de Charles Garnier » (limité à 30 personnes), 11 h 30, dans le vestibule, statue de

«Le cimetière du Père-Lachaise en hiver et ses tombes illustres»,

15 heures, entrée principale, boule-vard de Ménilmontant (Monuments

«Conclergerie, Sainte Chapelle et histoire de la Cité», 14 h 30, 1, quai de l'Horloge (Connaissance de Paris).

«L'ancienne cour des miracles et la rue Montorqueil», 15 heures, sortie métro Sentier (Résurrection du

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE

1 rue des Prouveires, 15 heures :

monde », par Natya (Conférences Natya).

**CONFÉRENCES** 

SAMEDI 28 DÉCEMBRE

### Nous publicas le vendredi (daté samedi) la liste des spectacles présentés à Paris et en région parisienne. Une sélection commentée figure dans notre supplément « Arts et Spectacles » du mercredi (daté jeudi).

rencontre de Marcel Proust : 21 h, sam., dim. 17 h. Rel. dim. soir, mer. HUCHETTE (43-26-38-99), La Cantatrice chauve : 19 h 30. Rel. mer. La Legon : 20 h 30. Rel. mer. Poète à New York : 21 h 30. Rel. mer.

LA BRUYÈRE (48-74-76-99). Cuisine et Dépendance : 21 h (Ven., sam., mar. dernière), dim. 15 h. LA VIEILLE GRILLE (47-07-22-11). Le Moine Apostat : 20 h 30 (Ven., sam.

LE FUNAMBULE THÉATRE-RESTAU-RANT (42-23-88-83). L'Apocelypse, version peuvre : 20 h 30, dim. 17 h. Rel. mer., dim. soir, lun.

LE PROLOGUE (45-75-33-15). Le Monte-plats : 20 h 30 (Mer., jeu., ven., sem.), mar. 21 h.

LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34) Théâtre noir, Le Petit Prince : 18 h 45 Rel. mer., dim. La Nuit et le Moment 20 h. Rel. mer., dim. Nous, Théo et Vin cent van Gogh : 21 h 30. Rel. mer. dim. Théâtre rouge. Mademoiselle Else 20 h. Rel. mer., dim. Oncle Vanis 21 h 30. Rel. mer., dim. Bereshit : Rel.

MADELEINE (42-65-07-09), N'écoutes pes, mesdames : 21 h, mer., dim. 16 h 30, sem. 17 h. Rei. dim. sok, lun. MARAIS (42-78-03-53). Jugement 18 h 30 (Ven., sem., mar. demière) dim. 15 h 30.

MARIGNY (42-56-04-41). La Dame de chez Maxim's : 20 h 30, dim. 15 h. Rel. dim. soir, km. MARIGNY (PETIT) (42-25-20-74).

Génération chante Brassens : 21 h, sam. 17 h, dim. 15 h. Rel. mer., dim. MATHURINS (42-65-90-00). Caliguia 20 h 45, dim. 15 h. Rel. dim. solr, lun.

#### SPECTACLES NOUVEAUX

ÎLes jours de première et de

relache sont indiqués entre parenthèses.) LES VŒUX DU PRÉSIDENT. Cartoucherie, Théâtre de l'Aquarium (43-74-99-61). Jeudi, vendredi, samedi (dem.), à 20 h 30

SANS RANCUNE. Enghien, Théâtre du Half-Gamier (34-12-85-89). Jaudi, vendredi, samedi. 15 h 30 (26).

MATHURINS (PETITS) (42-65-90-00). Charlus: 18 h 30. Rel. dim., lun. MÉTAMORPHOSIS (THÉATRE SALON D'ENCHANTEMENTS) (42-61-33-70). Marchand de rêve : 21 h,

dim. 15 h. Rei. mer., dim. soir, lun.

MICHEL (42-65-35-02). Darling Charle : 21 h 15, mer., dim. 15 h 30. Rel. lun. MICHODIÈRE (47-42-95-22). Pleins

Feux : 20 h 30 (Ven., sam., mar. der-nière), dim. 16 h, sam. 17 h. MOGADOR (48-78-04-04). Les Miséra-bles : 20 h 30, sam., dim. 15 h. Rel. dim. soir, lun.

MONTPARNASSE (43-22-77-74). Calamity Jane : 20 h 45 (Ven., lun., mar. demière), dim. 15 h 30, sam. 21 h. MONTPARNASSE (PETIT) (43-22 77-74), Les Patients : 21 h (Ven., sam. mar. dernière), sam. 18 h 30, dim 15 h 30.

Jumeaux : 20 h 30 (Ven., lun., mar., mer., jeu.), mer. 15 h 30, sam., mer. 18 h 30, den. 15 h, sam. 21 h 30. ŒUVRE (48-74-42-52). Le Météore 21 h, dim. 15 h. Rel. dim. soir.

NOUVEAUTÉS (47-70-52-76). Les

OLYMPIA (47-42-25-49). Jean Roucas : 20 h 30 (Ven., sam., lun., mar. damière), dim. 17 h. PALAIS DES GLACES (GRANDE SALLE) (42-02-27-17). Jean-Marie Bigard : 20 h 30, sam. 17 h 30. Rei. mer., dim., hm.

PALAIS DES SPORTS (48-28-40-90). Jésus était son nom : 20 h 30 (Ven., sam., mar.), mer. 16 h, sam. 15 h, dêm. PALAIS-ROYAL (42-97-59-81). Valérie Lemercier au Palais-Royal : 20 h 30 (Ven., jeu.), sam. 18 h, sam., km., mar. 20 h 45, dim. 21 h.

« Le vieux village de Belleville », 14 h 30, métro Pyrénées (Europ PARC DE LA VILLETTE (SOUS CHA-PITEAU TRANSLUCIDE) (40-03-«Les passages marchands au dix-neuvième siècle, une promenade hors du temps», 14 h 40, 4, rue du Fau-bourg-Montmartre (Paris autrefois). 39-03). Volière Dromesko : dernier chant avant l'envol : 20 h 30 (Ven., «L'Institut, la coupole et les cinq cadémies», 15 heures, 23, quai de POCHE-MONTPARNASSE (45-48-

92-97). Salle I. Chambre 108 : 21 h, Conti (Tourisme culturel).
« Saint-Sulpice et son vieux quar-tier», 15 heures, métro Saint-Sulpice dim. 15 h. Rel. dim. soir, lun. Salle II. Abraham et Samuel : 21 h, sam. 18 h, dim. 15 h. Rel. dim. soir. kun. «Les appartements du prince et de princesse à l'hôtel Soubise ». 15 heures, 60, rue des Francs-Bour-geois (E. Romann) .

PORTE SAINT-MARTIN (42-08-00-32). Volpone : 20 h 30 (Ven., sam.), dim. (dernière) 16 h 30. Le Méde-cin maigré lut : mar. (demière) 14 h 30. POTINIÈRE (42-61-44-16). Zizanie : 20 h 45 (Ven., sam., lun., mar., jeu.), dim., mer. 15 h, sam. 16 h 30.

RANELAGH (42-88-64-44). Le Bouffon et la Reine : 21 h, mer., dim. 17 h. Rel. mer, soir, dim, soir, lun, RENAISSANCE (42-08-18-50). Chantal

Gallia: 21 h. Rei. dim., tun. ROSEAU-THÉATRE (42-71-30-20). L'Onde mystérieuse : 14 h 30 (Ven., lun., mar., jeu.). Un petit goût d'Anis :

HOTEL LUTÉTIA (45-01-25-75). A la' | 20 h 30. Rei. mer. La Strada : 20 h 30 Ven., sam., jeu.), dim. 17 h 30.

(Ven., sam., jeu.), dim. 17 h 30.

SAINT-GEORGES (48-78-63-47). Enfin seuls 1 : 20 h 45 (Ven., sam., dim., lun., mar., mer., jeu.), sam. 17 h, dim., mer. 15 h.

SENTIER DES HALLES (42-36-37-27). Je m'pleisante : Paul Adam : 20 h 30. Rel. mer. Louis Helmett : 22 h. Rel. mer., dim.

SPIENDID SAINT-MARTIN (42-08-21-93). Un couple au Splendid 20 h 30. Rel. mer.

STUDIO DES CHAMPS-ELYSÉES (47-23-35-10). Les jours se traînent, les nuits aussi : 20 h 30, dim. 15 h. Rel. dim, şoir, lun.

THÊATRE 13 (45-88-62-22). Une envic de tuer sur le bout de la langue : 20 h 30 (Ven., sam.), dim. (demière)

THÉATRE CLAVEL (42-38-22-58). Amour frappé: 21 h (Ven., sam., mar. demière), dim. 15 h 30. THÉATRE DE DIX-HEURES (46-06-10-17). Lilia dans J'accuse le choc : 22 h. Rel. dim., tun. Coup de chapeeu au c-heli: sam., dim. (demière) 15 h.

Anne Roumanoff : 20 h 30, dim. 18 h 30, Rei, däm. soir. THÉATRE DE LA MAIN-D'OR BELLE-DE-MAI (48-05-67-89). Arène. Après l'amour : 21 h, mer., dim. 17 h. Rel. dim. soir, lun. Belle de Mai. Les calmans sont des gens comme les autres 20 h 30, mer., dim. 15 h, sam. 17 h.

THÉATRE GRÉVIN (42-46-84-47).

Rel. dim. soir. km. THÉATRE DE LA MAINATE (42-08-83-33). Le Fou de Bassan : 19 h (Ven., sam.), dim. (demière) 15 h.

THÉATRE MAUBEL-MICHEL GALA-RRI1 (42-23-15-85). Gérard David 21 h (Ven., sam., mar. demière).

THÉATRE DE MÉNILMONTANT (47-45-75-80). Petite salle. Arrêtez le massacre!: 20 h 30 (Ven., sam., jeu.), dim. 15 h 30. THÉATRE MODERNE (48-74-10-75).

No Woman's Land : 20 h 45. Rel. dim. THÉATRE MONTORGUEIL (46-36-06-06). On vs fairs la cocotts ; On purge bébé : 20 h 30 (Ven., sam., THÉATRE NATIONAL DE CHAILLOT

(47-27-81-15). Un goeur sous tine soutana : 18 h 30 (Ven., sam., mar. dernière). Selle Gémier. Y a pas que les chiens qui s'aiment : 21 h (Ven., sam., mer. dernière), dim. 17 h. Salle Jean Vilar. Marityn Montreuil : 20 h 30, dim. 15 h. Rel. dim. soir, iun. THÉATRE NATIONAL DE LA COL-

LINE (43-66-43-60). Grande salle. Comédies barbares : 20 h (Ven.), sam. dim. 15 h 30, mar. 17 h. Petite salle. Un mari : 20 h 30 (Ven., sam.), sam. 15 h, dim. (demière) 16 h, THÉATRE DE NESLE (46-34-61-04).

Salomé : 19 h. Ref. dim. Baudelaire : 20 h 30 (Ven., lun. dernière), ven. 14 h 30. Noël Hardy : 22 h (Ven., sam., lun., mar. demière). THÉATRE DE PARIS (48-78-22-00).

Smain : 21 h, sam. 18 h, mar. 20 h 3023 h 30. Rel. dim., lun. THÉATRE PARIS-PLAINE (40-43-01-82). Contes et Exercices : 20 h 30 (Ven., sam.), dirn. (demière) 17 h.

THÉATRE RENAUD-BARRAULT (42-56-80-70). Grande salie. Une des der-nières soirées de carnaval : 20 h 30 (Ven., sam., mar. demière), dim. 15 h. Petite salie. L'Echange : 20 h 30, dim. 15 h, mer. 17 h. Rel. mer. soir, dim.

THÉATRE DU SPHINX (42-78-39-29). Jésus et le Petit Prince des galaxies 20 h 30 (Ven., sem., jeu.), mer. 16 h 30, dim. 16 h, mer. 21 h.

TOURTOUR (48-87-82-48), 21 San tons et un chien perdu dans la nativitá 19 h, dim. 15 h. Rel. dim. soir, lun. Je ne me souviens plus de rien ; Clara ; 20 h 30, dim. 17 h. Rel. dim. soir, lun. TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40). Les Macloma Trio : 21 h, dlm. 15 h 30. Rel. dim. soir.

VARIÉTÉS (42-33-09-92). Trois per-tout : 20 h 30, mer., dim. 15 h, sam. 17 h 30 et 21 h. Rel. dim. soir, km.

#### RÉGION PARISIENNE

AUBERVILLIERS (THÉATRE ÉOUES. TRE ZINGARO) (48-04-38-48). Opéra équestre : 20 h 30 (Jeu., van., sam., mar.), dim. 17 h 30,

ENGHIEN (THÉATRE DU HALL-GAR-NIER) (34-12-85-89). Sens rancure : 20 h 30 (Ven., sam., lun., mar. dernière), dim. 15 h 30.

LE PLESSIS-ROBINSON (AMPHI-THÉATRE PABLO-PICASSO) (46-30-45-29). L'Ecole des fermes : 21 h (Ven., sam., mar. dernière), dim. 17 h. NEUILLY-SUR-SEINE (L'ATHLÉTIC) (46-24-03-83). Scènes de ménage : 20 h 30 (Ven., sam. demikre).

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (THÉA-TRE ALEXANDRE-DUMAS) (30-87-07-07). La Parisienne ; 29- à l'ombre : 20 h 45 (Ven., sam.), dim. 16 h, mar. (demière) 21 h.

SAINT-MAUR (THÉATRE ROND-POINT-LIBERTÉ) (48-89-99-10). Remue-ménages : 21 h (Ven., sam.),

## **CINÉMA**

LA CINÉMATHÈQUE

PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24) VENDREDI

L'Etat des choses (1981), de Wirn Wenders, 18 hr.; la Mort en ce jardin (1968), de Luis Buruel, 19 h.

PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24)

VENDREDI Cantique des carniques (1933, v.o.), de Rouben Marroulian, 18 h ; le Grand Alibi (1950, v.o. s.t.f.), de Alfred Hitchcock,

CENTRE GEORGES-POMPIDOU

SALLE GARANCE (42-78-37-29) Hommage à la Warner Bros : Superment I (1978, v.o. s.t.f.), de Richard Donner, 14 h 30 ; la Désert de la peur (1951, v.o. s.t.f.), de Raoul Walsh, 17 h 30 ; ·Wild Boys of the Road (1933, v.o. s.tf.), de William Wellman, 20 h 30.

### VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2, Grande-Galerie. porte Saint-Eustache, Forum des Halles (40-26-34-30)

VENDREDI Paris Musique: Musiques de films: Spot BASF (1983), Diva (1980) de Jean-Jacques Beineix, 14 h 30; Opéra: Cos-tumes en quête d'une voix (1982) de Jorge Amet, Alde è Bercy (1984), En direct : la Thebeldi (1959) de Roger Benamou, 16 h 30 ; Hard Rock : AC/DC The Film-Let there be rock (1980) de Eric Dionysius, 18 h 30 ; Musiques de films : Bande annonce : Corps à cœur (1978) de Paul Vecchiali, 20 h 30 ; Jeux d'artifices (1986) de Virginie Thévenet, 14 h 30.

#### LES FILMS NOUVEAUX

LA FUITE AU PARADIS. Plin franco-italien d'Ettore Pasculii : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47). UN ÉTÉ EN LOUISIANE. Film américain de Robert Mulligan, v.o.: Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-38) : UGC Odéon, 8- (42-25-10-30) ; UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94) ; UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40) ; UGC Mellot, 17- (40-68-00-16) ; v.f. : UGC Montpa 8- (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC UgC Gobelins, 13- (45-61-94-95); Mistral, 14- (45-39-52-43); UGC Convention, 15-(45-74-93-40).

#### LES EXCLUSIVITÉS

LES AMANTS DU PONT-NEUF (Fr.) Gaumont Les Halles, 1• (40-28-12-12) Gaumont Opéra, 2• (47-42-60-33) Espace Saint-Michel, 5• (44-07-20-49) Les Trois Balzac, 8- (45-61-10-60) Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20). AMERIKA, TERRA INCOGNITA (vénézuésen, v.o.): Latina, 4 (42-78-47-86). L'ANNONCE FAITE A MARIE (Fr.-Can.): Espace Saint-Michel, 5- (44-07-

LA BELLE NOISEUSE (Fr.): Les Trois Luxembourg, 6- (48-33-97-77). CLOSE UP (Iranien, v.o.) : Utopia, 5-(43-26-84-65).

CONTRE L'OUBLI (Fr.): Pathé Haute-feuille, 6- (46-33-79-38). DEVOIRS DU SOIR (tranien, v.o.) : Uto-

pa, 5 (43-25-84-05).

J'EMBRASSE PAS (Fr.4t.): Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36); 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83); UGC Rotonde, 6 (45-74-84-94); UGC Bierritz, 8 (45-62-20-40); UGC Opéra, 9 (45-74-95-40); 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-81); UGC Gobelins, 13 (45-31-84-95); Pathé Wepler II, 18 (45-22-47-94).

LE PAS SUSPENDU DE LA CIGOGNE IF PAS SUSPENDU DE LA CASTANTIA, v.o.): Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Europa Panthéon (co-Reflet Panthéon), 5- (43-54-15-04); Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); 14 Juliet Bassille, 11- (43-57-90-81); Blenvende Montparnasse, 15- (43-57-90-81); Blenvende Montparnasse, 15-

TOUS LES MATINS DU MONDE [Fr.]: Forum Horizon, 1- (45-08-57-57); Pathé Hauterfeuille, 6- (46-33-79-38); UGC Darron, 6- (42-25-10-30); La Pegoda, 7- (47-05-12-15); Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82); Saint-Lazare-Pasquier, 8- (43-87-35-43); UGC Blantiz, 8- (45-82-20-40); Mex Linder Penorama, 9- (48-24-88-88); Pathé Français, 9- (47-70-33-88); 14- Juillet Bestille, 11- (43-57-90-81); Las Nation, 12- (43-43-04-67); UGC Gobelina, 13- (45-81-84-85); Milstrai, 14- (45-38-52-43); Pathé Montpernesse, 14- (43-20-12-06); 14- Juillet Besugranelle, 15- (45-74-93-40); UGC Convention, 15- (45-74-93-40); UGC Melliot, 17- (40-88-00-16); Pathé Clichy, 18- (45-22-48-01); Le Gambetra, 20- (48-38-10-96). TOUS LES MATINS DU MONDE (Fr.):

VAN GOGH (Fr.) : Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12) ; Gaumont Opéra, 2-(47-42-60-33) ; 14 Juillet Odéon, 6-(43-25-59-83) ; Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08) ; Les Trois Balzac, 8-(45-61-10-60) ; Gaumont Alásia, 14-43-27-84-50).

### LES GRANDES REPRISES

ACCIDENT (Brit., v.o.) : Reflet Logos I, 5- (43-54-42-34). ANDREI ROUBLEV (Sov., v.o.) : Seint-André-des-Arts II, 8- (43-26-80-25). L'APICULTEUR (Gr.-Fr., v.o.) : Europa Panthéon (ex-Reflet Panthéon), 5 (43-54-15-04).

LES AVENTURES DE PINOCCHIO (h., v.f.): Reflet Logos I, 5 (43-54-42-34); 14 Juillet Parrassa, 6 (43-26-58-00). CHARADE (A., v.o.) : Action Rive Geuche, 5- (43-29-44-40).

CHET BAKER, LET'S GET LOST (A., v.o.): 14 Juillet Parmasse, 6- (43-26-DANS LES BRAS DE L'ENFER (A., v.f.) : Paris Ciné I, 10- (47-70-21-71). DE L'OR EN BARRES (Brit., v.o.) : Reflet Logos II, 5 (43-64-42-34).
DELTA FORCE 2 (\*) (A.4. v.f.): Peris Ciné I, 10 (47-70-21-71).

DOCTEUR FOLAMOUR (Brit., v.o.) : Le Champo - Espace Jacques Tati, 5- (43-54-51-60). DOCTEUR JERRY ET MISTER LOVE

DOWN BY LAW (A., v.o.) : 14 Juillet Oddon, 6 (43-25-59-83). EASY RIDER (A., v.o.) : Cinoches, 6 46-33-10-82 FANTASIA (A.): Cinoches, 6- (48-33-

GRAND CANYON (A.) : La Géode, 19-(40-06-90-00). HISTOIRES EXTRA (Fr.): Accetone, 5- (48-33-88-86). LOS OLVIDADOS (Mex.): Latina, 4-

LE MILLIARDAIRE (A., v.o.) : Reflet Médicis Logos salie Louis-Jouvet, 5-(43-54-42-34).

MYSTERY TRAIN (A., v.o.) : Passage du Nord-Ouest, caféciné, 9- (47-70-PEAU D'ANE (Fr.): 14 Juillet Pamasse,

LE TEMPS DES GITANS (Youg., v.o.): Lucemaire, 6- (46-44-57-34). TOP HAT (A., v.o.) : Mac-Mahon, 17-(43-29-79-89). UN CHIEN ANDALOU (Fr.) : Latine, 4 (42-78-47-86). VAN GOGH (Fr.) : Bienventie Montpar-nasse, 15- (45-44-25-02).

Jean RAMBAUD

René Char (Correspondence).

«Un de ces livres qu'on fait longtemps repasser en bouche pour en extraire toutes les saveurs. Un style noueux et solide comme un vieux cep noum de seve et

Maurice Cheverdès (Témoignage chrétien).

NOUVELLE ÉDITION :

LA BARTAVELLE 39, rue Jean-Jaurès, 42190 CHARLIEU

(A., v.o.) : Recine Odéon, 6- (43-26-19-68).

(42-78-47-86). LOVE STREAMS (A., v.o.) : Action

:Christine, 6- (43-29-11-30). MEET ME IN SAINT LOUIS (A., v.o.) : Les Trois Luxembourg, 6- (48-33-97-77); Elysées Lincoln, 8- (43-59-1984 (Brit., v.o.) : Utopia, 5- (43-26-

MINNIE AND MOSKOWITZ (A., v.o.): Utopia, 5- (43-26-84-86).

PEAG D ANE (FT.): 14 JUSET PATHESSE, 6- (43-26-58-00). LES QUATRE FILLES DU DR MARCH (A., v.o.): Les Trois Luxembourg, 6-(46-33-97-77).

LE RETOUR DE LA PANTHÈRE ROSE (Brit., v.o.) : La Champo - Espace Jac-ques Tati, 5- (43-54-51-60). STRANGER THAN PARADISE (A.-All., v.c.): Passage du Nord-Ouest, caféciné, 9- (47-70-81-47).



d'une masure parreuque, gramanque comme un incer-die de forêt ou l'on retrouve les odeurs de pinède et de mer, les souffies du mistral et les flamboiements de la chair. La force d'une phrase qui s'enracine et s'élance en d'inattendus détours, en d'imprévisibles raccourcis, » Paul Morale (le Monde).

« Un style dru qui a la violence du soleil et le grand souffie du mistrel. Des phrases éclairs et d'autres qui sont des vers magnifiques, » Jeen Bouhier (*Poésie-info*).

Jean Contrucci (le Provençal). «Richesse de lumière, de couleurs, de poésie. Et les dernières pages nous hissent sur un sommet de

1:3 " Sons divers deux festivals e

S 12 12 1

TO CHEL CHARLES

**PHOTO** 

## Un octogénaire bondissant

La redécouverte de l'œuvre de Pierre Boucher, entre surréalisme et naturalisme

Franc-tireur, Pierre Boucher a évolué toute sa vie hors des règles établies. Formé à l'école d'art graétablies. Formé à l'école d'art gra-phique où il a appris la gravure et la typographie, il est venu en 1928, lors de son service militaire, à la photographie qu'il pratique comme un art utilitaire. Il revendique pourtant l'appellation de « photo-graphiese » ou de « phototypo-graphiese »

En 1934, il co-fonde avec René Zuber, Pierre Verger et Emeric Scher l'agence Alliance Photo pour laquelle Capa prend la célèbre vue du milicien espagnol foudroyé. Mélange de fraicheur et d'optimisme, ses nus toniques et ses pho-tos de sport, fondés sur la décomposition du mouvement, traduisent le dynamisme d'une époque et pré-cèdent de cinquante ans la vogue des corps sains.

Retire à Saremoutiers, Pierre Boucher met de l'ordre dans ses archives et continue à quatre-vingttrois ans, de se passionner pour les techniques nouvelles. Les quarantecinq tirages d'époque réunis par Christian Bouqueret font la part belle aux trucages et aux expéri-mentations surréalistes en laboratoire: superpositions, photo-grammes, solarisation, montages. Ils constituent un bel hommage à l'œuvre trop méconnue de cet

«La photo est pour mol un outil, explique Pierre Boucher. A mes débuts, elle prolongeait la lithogra-phie, l'imprimerie, la gravure. Je m'en servais comme document pour men servais comme aocument pour réaliser mes images publicitaires. C'était un apport original, facile à utiliser. J'avais vingt-cinq ans quand on a fondé Alliance Photo. Nous étions tous amateurs. Le pho-tographe payait lui-même son voyage, sans certitude de vendre son voyage, sans certitude de vendre son reportage. Je me rappelle être parti en Espagne à vélo. Je me souviens d'avoir fait la manche à Tolède pour pouvoir continuer. La guerre a mis fin à cette belle expérience.

#### «On se serait cru en Océanie»

a J'ai toujours été très éloigné des photographes humanistes. Le social ne m'intéressait pas. J'ai été bien plus attiré par l'avant-garde. Mun-kacsi et Moholy-Nagy m'ont appris un nouveau graphisme né de la photo pure et du photomontage. La composition le cadrage m'ont pur composition, le cadrage m'ont tou-jours attiré en tant que graphiste. J'étais captivé par la saisie du mouvement. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de montrer des gens en train de sauter. Cela participait à l'allégresse générale. Nous étions eupho-

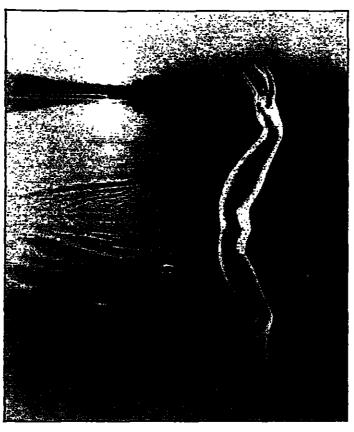

Crépuscule sur le Guadalquivir

en bois pour faire des vues sous-marines. L'année précédente, on avait réalisé des nus naturistes sur la plage de Pampelone. On y est arrivé en canoë. On se serait cru en Océanie. Nous sommes restés absolument seuls pendant un mois : Saint-Tropez était presque inconnu. La beauté du corps humain nous inspirait. On s'autophotographiait les uns les autres. Les images ont été retouchées à la publication : le nu était considéré comme un genre artistique et le corps tout court n'était pas admis. En plein air, à la humière naturelle, il ne prend pas le nême sens que dans une prent pas le en studio. Je n'ai fait qu'un nu en atelier, c'était un Noir. Une publi-cité pour des produits pharmaceuti-

»En 1947, j'ai rencontré le skieur Emile Allais. J'en ai tiré une série d'images sur le mouvement. La photo du Torse au lance-pierre (1935) a été refaite récemment aux Etats-Unis pour une revue, avec un modèle semblable, le même » En 1932, j'ai bricolé une boîte pause. Quand je l'ai vue, j'ai cru

ue c'était la mienne. Ce n'est pas le côté martial qui m'intéresse, mais la plasticité du mouvement. C'est tout le contraire d'une ode guerrière à la virilité.

» Le surréalisme m'a beaucoup influencé. Certaines images naissent par hasard. Un jour, une femme, un modèle, est venue me voir. Elle allait se marier et m'a proposé de racheter ses photos de nu pour qu'on ne la reconnaisse pas. Je lui ai proposé de couper les têtes sur les négatifs. Ainsi est née la Chutte des corps (1937). Chaque fois que je vois cette image, j'ai envie de la recommencer, c'est mon côté pessimiste. Je lui préfère le Saut de Janine (1935) sur la plage de Pagèrra car elle est unique. Je ne retrouverai jamais le même geste, le même sourire, la même fraicheur.»

#### PATRICK ROEGIFRS

▶ Pierre Boucher, le photoconstructeur, galerie Bouqueret-Le-bon, 69 rue de Turenne 75003 Paris, jusqu'au 18 janvier.

ARTS

## Versailles vu du Japon

La collection de l'Institut du costume de Kyoto s'expose sans âme

fois proche et loin de neus. On risque fort de commettre des maladresses et de transformer les mannequins en poupées françaises dansant sur une vieille boîte à musique», prévenait déjà, en 1981, Diana Vreeland, alors responsable du Costume Institute au Metropolitan Museum de New-York aujourd'hui disparue. Les Américains, qui, dès la fin des années 70. imposèrent l'idée de rétrospective de mode au musée ont désormais des concurrents sur leur propre terrain : les

Au cours des années 80, tandis que Au cours des années so, tandis que Tokyo lançait son offensive sur le marché de l'art impressionniste et moderne, Kyoto, la ville des soieries et des maîtres du kimono, envoyait des émissaires dans les salles des ventes pour acheter des robes à grand dam des conservateurs euro-péens, plus habitués à compulser les archives que les catalogues illustrés de Sotheby's et Christie's.

Dans ce domaine, la France fait figure de pauvresse : l'UFAC (Union française des arts du costume), que dirige Nadine Gasc, perfectionniste en la matière, ne dispose pas de budget d'acquisition. En 1990, Nadine Gasc, toujours aux aguets, retenait à la douane deux habits de cour du dix-huitième siècle. Une souscription a été lancée, qui a néniblement a été lancée, qui a péniblement atteint 180 000 F.

Créé en 1978, l'Institut du costume de Kyoto a déjà organisé plusieurs expositions liées à la mode européenne (dont l'une à Mariano For-tuny). Sous le titre « Elégances et modes en France au dix-huitième siè-cle », la collection a été présentée à Kyoto en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française, puis à New-York en 1990 (Fashion Institute

#### L'histoire reconstituée à la lettre

La voici aujourd'hui mise en scène à Paris, la ville où, il y a encore quinze ans, les antiquaires et les décorateurs à bésitaient pas à démonter les robes à la française pour recouvrir leurs sièges. Là, donc, dans ce Musée des arts de la mode, à l'identité d'autant plus fragile qu'il souffre à la fois du désintérêt de la profession, de l'insuffisance des cré-dits et d'une absence de programmation à long terme, un mécène de la dernière heure, Orcofi-Lanvin, drape, le soir du vernissage, des tentures rayées sur les buffets pour accueillir une exposition livrée clef en main. Et, telle la fille de vertu mourante, telle la courtisane se mettant du rouge pour cacher ses pâleurs, la gale-rie dite de Pierre brille sous les couleurs des robes de soie chinée «à la branche », des velours jaunes, des

(Régine Chopinot, Georges Appaix,

Maguy Marin, Claude Brumachon,

Nathalie Collantes, Martine Pisani,

Alain Michaud, Mourad Beleksir),

belges (Michèle Noiret, Michèle-

Anne de Mey), italienne (Catharina

Sagna), japonaise (Koīchi

Tamano). Les chorégraphies seront

réparties dans cinq salles de specta-

► Renseignements : Centre

culturel, 7, avenue Jean-Ga-

gnant, 87000 Limoges. Tél. : 55-34-45-49.

D Précision. - Le film qu'Arnaud

Petit a inclus dans son opéra la

Place de la République, créé au

Centre Georges-Pompidou, le

19 décembre, est un hommage à

Bunker Palace Hôtel, le film d'Enki

Bilal, et non à une bande dessinée

du même auteur, ainsi que nous

l'avons écrit par erreur (le Monde

cles de la ville

du 25 décembre).

L'ensemble se compose de quatrevingts pièces dans un état de conser-vation si parfait qu'un gros-grain un peu vif, une broderie ré-appliquée peut-être tardivement, ne manquent pas de susciter quelques doutes sur la provenance de certains modèles. A côté de certains habits d'hommes notamment, des costumes de théâtre auraient l'air plus ancien.

Les mannequins ont été spéciale-ment conçus pour l'occasion, ainsi que les perruques de gaze parces de fleurs, de plumes, d'une embarcation aux voiles lamées, en référence à la coiffure dite à la caravelle. Voici, de bergères de Boucher en marquisettes de Jean-Baptiste Charpentier, Thistoire reconstituée à la lettre, ou plutôt à l'image. Aucum détail de la coquet-terie galante n'a échappé à ces minutieux observateurs : éventails d'ivoire, souliers à talons cambrés, rétiquées de taffetas, fichus de linon, petits rubans et dentelles.

Rien ne manque, à part l'essentiel, c'est-à-dire la sensibilité et le ton de l'époque. Où sont les belles Omphale se promenant sur l'Arsenal, les petites maîtresses en robe de lilas tendre. justement croquées dans la Revue des modes? L'exposition souffre d'une absence de parti pris chronologique, qui aurait pu suggèrer l'évolution des goûts à travers celle de la silhouette,

classiques, des tissus d'apparat aux pékins plus légers, des taffetas l'ompadour aux chemises «à la reine» vues par Mer Vigée-Lebrun sur Marie-Antoinette. Mais là n'est pas l'essentiel : car le chory et l'interpretation assez touristique semblent plus proches des magasins de souvenirs de la rue de Rivoli que du Palais Royal de Boilly et des marchandes de bai-sers, et reduisent une nouvelle fois le dix-huttième siècle à ses clichés dores, son roi serrurier, ses courtisanes fleuries.

Dans ce domaine, pourtant, l'aris aurait eu les moyens, intellectuels du moins, d'emprunter des voies moins convenues, en opposant à une approche purement visuelle, à cette OPA culturelle, la connaissance en profondeur et en finesse de l'esprit

#### LAURENCE BENAIM

▶ « Elégances et modes au dixhuitième ». Collection de l'Institut du costume de Kyoto. Galerie de Pierre, Musée des arts décoratifs, 107, rue de Rivoli, 75001. Jusqu'au 31 mars 1992. Catalogue 165 p., 300 F (La Bibliothèque des arts).

### **Courts-circuits**

Les «taggers» entrent au musée. Qui piège qui?

Le Musée national des monuments français est une institution fort remarquable, quoique discrète. Il offre à l'ébahissement des enfants des écoles et de quelques étrangers attirés par leurs guides une colos-sale collection de moulages et de copies. Des maquettes de châteaux forts y voisinent avec des tympans gothiques de platre; la fresque romane à l'huile y pullule; les épo-ques, les styles, les cultes, l'Anti-quité tardive et la Renaissance, le Haut et le Bas Moyen Age s'y mêlent. Temps et lieux sont abolis dans ce délicieux chaos de citations réunies pour l'instruction générale. On y pénétrait jusqu'ici avec la cer-titude de vagabonder d'époque en époque et de stupeur en stupeur au gré des salles, des corridors, des pseudo-absidioles et des simili-

Il manquait cependant à ce musée une touche de modernité. Pour dire la chose un peu crument, ment étranger à notre siècle. Dans leur grandeur et leur générosité, la Réunion des musées nationaux et la Direction des musées de France, ces deux sœurs infatigables, ont décidé de rajeunir cet établissement. Et comme il fallait un remède énergique, une décharge assez forte pour commotionner le visiteur, elles ont imaginé ceci, qui est admirable d'invention : exposer en plein milieu du musée, sous une copie de coupole, les tags, graffitis et bom-bages qui ornent d'ordinaire les palissades des terrains vagues, les couloirs du mêtro et, plus générale-ment, tout pan de mur lisse.

Le résultat est saisissant, Quel-ques télévisions dans les coins donnent des leçons de smurf et des concerts de rap. Parmi les évangé-listes copiés de ceux d'Etigny (Yonne), Futura 2000, Crash, Banga, leurs frères américains et français exposent des compositions exécutées à la bombe. Lettres, onomatopées expressives, slogans pro-vocateurs, allusions à la bande dessinée, couleurs acides d'une part; peinture romane en rouge et ocre, phylactères, iconographie religieuse de l'autre. Dans le genre du court-circuit historique, c'est très réussi.

Dans le genre « récupération », c'est encore mieux - et très déplai-sant. Voulait-on véritablement offrir aux taggers une exposition où se manifestent les plus habiles d'entre eux? Voulait-on accorder à leurs exercices picturaux un lieu digne d'eux? Dans ce cas, il fallait les

O Mort du peintre Roland Bierge. - Le peintre Roland Bierge, qui travailla notamment pour Chagall à la réalisation du plafond du Palais Garnier à Paris, vicot de mourir, à soixante-neuf ans dans sa pro-priété du Gers. Né au Boucau (Pyrénées-Atlantiques) le 26 août 1922, il était venu très jeune à Paris et avait exposé dès 1950 au Salon de la jeune peinture. Il a participé ensuite aux Salons parisiens les plus importants. Artiste à la palette colorée, il devait s'orienter vers le non-figuratif après avoir été, à ses débuts. peintre de décors de théâtre à la

mesure de leurs frises, où il v ait du recul pour les considérer, une lumière convenable, de l'espace et de la profondeur. Il n'en manque pas à Paris. Au lieu de quoi, la plupart des pièces ont été accro-chées à l'étouffée dans une sorte de couloir lambrissé trop étroit et trop

sombre pour elles. Les meilleures, car il en est où se reconnaît un talent décoratif peu douteux, ne méritaient pas ce traitement. Quant au voisinage des œuvres romanes, il n'est que génant, lui qui ne suggère aucun parallèle, ni ne manifeste aucune

#### « ghetto culturel »

Dans cette affaire ne triomphe que l'«esprit de musée», qui suppose que tout, à commencer par le plus actuel, relève de son emprise. Les fresquistes sauvages des banmême dispositif sociologico-ethno-logique à bon marché que les « primitifs » au Musée de l'homme, reconstitue en contreplaque leur cole un fond sonore « hip-hop » convenablement pittoresque et tonitruant, on prélève des détails qui font vraiment «hip-hop» et, pour ajouter à l'illusion, un petit morceau de rame de métro «hip-hop» est disposé dans le musée. N'est-ce pas ingénieux? N'est-ce pas joli-ment calculé? On sait le résultat : anesthésic des œuvres sous couvert de « reconnaissance », mise sous cloche, déréalisation immédiate. simulacre, spectacle mort.

Il se pourrait que les graffitistes pris dans cette rafle ne soient pas dupes. Sur l'un des panneaux, sous la coupole médiévale, près du demi-métro, l'un d'eux a écrit très lisiblement « ghetto culturel » et un autre, ou le même : « L'Etat, toujours un wagon de retard v Peut-être n'ontils pas oublié que, quand une palis-sade blanche cachait les travaux de la cour du Louvre, un grillage à mailles serrées avait été placé devant pour empêcher les tags de l'enluminer. En ce temps-là, que l'on sache, ni la Réunion des musées nationaux ni la Direction des musées de France ne s'étaient violemment indignées.

PHILIPPE DAGEN Musée national des monu-ments français, Palais de Chail-lot, place du Trocadéro, 75016 Paris; tél.: 47-27-35-74. Jus-gu'au 30 férsion qu'au 10 février.



### MUSIQUES

. .

### « Sons divers »: deux festivals en un

été créés depuis six ans dans le Val-de Marne où les consistent : « Avril Swing » consacré au jazz, et plus largement aux musiques improvisées, et « Futures/Musiques ». Partageant des objectifs communs leur fusion s'imposait. Ce sera chose faite le 24 janvier avec la création de «Sons divers»: création de spectacles musicaux et chorégraphiques, concerts (Jenny Clark Trio, Carle Bley, Deniel Humair, Costa Five Cuintet, l'Ensemble Musique oblique, etc.), exposition, aheliers, opaque, etc.), apposituri, ateats, forum... A noter également dans trois villes, trois *Hûrspiele* (en allement jeu de l'oreille). Le principe en est simple et se veut convivial : un particulier invite à son domicile voisins et amis cui viennent écouter sur une chaîne stéréo une bande enregistrée, en présence éventuellement de l'auteur. Ainsi. Jean-Luc Ferrari à Alfortville fera écouter l'Escaller des aveugles,

Deux festivals de musique ont portreit sonore de Madrid, comportrat sonore de Macino, com-menté par la Radio nacionale de Espana et prix spécial de la RAI 1991. K'Roll et Kri Stoff, avec Corazon Road, emmèneront quel-ques privilégiés de Stains en Amérique centrale. Devid Jisse, à Vittliers-sur-Marne, présentera le résultat d'une expérience réalisée avec les enfants de deux classes de CM2 de Rungis, qui ont enre-gistré les sons de leur ville et composé le bande musicale avec le réalisateur.

Ce festival, comme le faisait « Futures/Musiques », déborders largement les frontières du Val-de-Marne puisqu'il s'exportera dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Seint-Denis, le Val-d'Oise, les Yvelines et même à Paris, acquérant du même coup une dimension régio-

« Sons divers » : du 24 jan-vier au 23 février. Tél. : 48-86-87-37.

Après Cités-Cinés, La Grande Halle-la Villette présente jusqu'au 5 janvier une exposition-spectacle sur la BD en 3 dimensions Métro Porte de Pantin 40 03 39 03

#### **EN BREF**

🗆 Royal de Luxe sur son Cargo. — L'Association française d'action artistique (AFAA) maintient et précise le projet «Cargo 92» de Royal de Luxe : aménager un bateau et partir en compagnie de la Mano Negra, du chorégraphe Philippe Découffé et du marionnettiste Philippe Genty pour l'Amérique latine, sur les traces de Christophe Colomb, pour rencontrer publics et artistes (le Monde du 24 juillet). Les étapes prévues sont Caracas, Saint-Domingue, Rio-de-Janeiro, Montevideo, Carthagène, Buenos-Aires, puis Lisboune et Bilbao avant le retour à Nantes prévu pour le 17 octobre. Le budget est évainé à 34 millions de francs, comprenant l'achat et l'installation du cargo à Nantes où il demeurera, comme base de Royal de Luxe, qui pourra y présenter et accueillir des spectacles. 6,5 millions viennent de la Ville, 7,5 de l'AFAA, 5,5 du ministère de la culture, le reste provient de mécènes publics et privés. 4 millions restent encore à trouver, indique l'AFAA.

 Danse contemporaine à Limoges.
 Le Festival Danse-Emoi-92 réunira douze compagnies contemporaines à Limoges du 11 au 31 janvier. Compagnies françaises





2 PL DU CHATELET PARIS 4º

### La déveine

Pour tout gouvernement - et

particulièrement pour celui de M- Cresson, en piètre posture dans l'opinion – l'augmentation du chômage est une épreuve. Surtout à proximité d'une échéance électorale. En raison de l'inertie propre au marché du travail, on ne peut plus rien faire de nature à infléchir rapidement la courbe, qui continuera de monter. Impuissants, les ministres ne peuvent qu'assister aux dégâts, même s'ils savent bien, et ils ont

raison de le dire, qu'ils n'ont pas le moven de créer des emplois. C'est pourquoi, sans être forcément entendus par l'opinion, ils s'en vont répétant que ce sont les entreprises, en fonction de la croissance économique, qui peuvent régler ce douloureux problème du chômage, celui dont le président de la République dit qu'il le *∢ronge»* .

Dans le cas présent, on pourrait presque invoquer la malchance qui s'achame. L'inflation est pourtant au plus bas, le commerce extérieur n'est pas si mauvais, le déficit budgétaire ne prend pas des allures de gouffre, comme dans d'autres pays industrialisés, et la France fait partie du quarteron qui mène économiquement le monde. Même

la croissance, si faible, peut être jugée exceptionnellement ∢riche en emplois» puisque, grâce au tertiaire, elle a créé 60 000 poste supplémentaires en un an. Il n'y pas si longtemps, dans les année 80, on prétendait qu'il fallait 3 voire 4 points pour dégager un solde positif en effectifs salariés. Mais M. Pierre Bérégovoy a beau arguer de ces «bons» indices, rien

Avec un brin d'affolement, on cherche donc des expécations, fondées, mais qui ne convaincrent pas plus que les précédentes. L'atonie, s'excuse-t-on par exemple, a des fondements nsychologiques. Qu. encore, le origines qui tiendraient à l'usage du traitement social, plus développé qu'ailleurs. Lequel reviendrait en boomerang et alourdirait les comparaisons

De fait, les chiffres semblent dissimuler un mystère. L'emploi total reste stable, le nombre de salariés augmente et le chômage s'aggrave, de 271 000 en un an, selon l'ANPE. Pour parvenir à un bouclage, comme disent les ens, il faudrait admettre que la population active a connu une progression jamais vue. De l'ordre de 300 000, avancent certains experts, quand les prévisions tablaient sur 170 000. Mais pourquoi un tel phénomène se produirait-il, avec autant d'importance, dans le contexte actuel? Personne ne le sait. Décidément, un malheur n'arrive jamais seul pour le gouvernement.

## Près de trente mille chômeurs de plus en novembre

De record en record, le chômage ne cesse d'augmenter. A fin novembre, il s'est encore accru de 1,1 %, en données corrigées. Cela porte le nombre des demandeurs d'emploi à 2 825 600, soit 29 500 de plus qu'en octobre. Aucune amélioration n'est prévue pour les mois à venir. Le gouvernement prépare des mesures en faveur des chômeurs de longue durée.

En cette fin d'année, l'évolution du chômage est catastrophique, et plus préoccupante qu'il n'était prévu. Selon les chiffres publiés le 26 décembre par le ministère du travail, on comptait 2 882 400 demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE à la fin du mois de novembre, en données brutes. Avec 10 400 chômeurs supplémentaires, la hausse est de 0,3 % en un mois. En une année le chômage a mois. En une année le chômage a augmenté de 11,6 %. Il faut remonter à 1986 et 1984 pour retrouver

Plus le temps passe, et plus l'in-finence des plans de réduction d'ef-ficctifs, annoncés à partir de l'au-tomne 1990, se fait sentir. C'est le cas – à travers les augmentations du chômage qui sont les plus fortes – des adultes âgés de 25 à 49 ans (et plus particulièrement les hommes), ainsi que pour les hommes de plus de 50 ans. Ces catégories sont les de 50 ans. Ces catégories sont les premières victimes des « dégraissages» décidés par l'industrie, alors que le chômage des jeunes, lui, reste relativement stable.

> Les cadres les plus touchés

C'est aussi le cas pour le chôma de longue durée, dont l'ancienneté moyenne, évaluée à 360 jours, s'est relevée d'un jour depuis un an, mais, surtout, avec l'augmentation du pourcentage de ces chômeurs

HÊNE CRASSEUX, POURRI, MAL PAYE, PÉNIBLE DANGEREUX, PRECAIRE, BÊTE ... J'VEUX DU TRAVAIL.



des augmentations équivalentes alors que, à ce moment de l'année, la courbe en données brutes a d'ordi-naire tendance à s'infléchir.

Le mouvement est encore plus Le mouvement est encore plus marqué en données corrigées. Avec 2 825 600 chômeurs, le chiffre de 2,8 millions a été dépassé pour la première fois. En un mois, 29 500 personnes supplémentaires ont été enregistrées. Soit une progression de 1,1 % en un mois, la plus forte depuis 1983, et de 11,8 % en un an. Mois après mois, à compter de juin 1991, le chômage n'a cessé de battre des records.

> Les 10 % plus tôt que prévu

Même calculé selon les critères du BIT (Bureau international du tra-vail), l'accroissement est inquiétant. En un an, 201 000 chômeurs de plus francs, selon les comptes de patrisont comptabilisés pour un total de
2 407 000. Ce qui correspondrait à
un taux de chômage de 9,8 %, par
rapport à la population active, alors
que celui-ci était de 8,9 % il y a tout
juste un an. A ce rythme, les 10 %
prévus par l'INSEE pour le
deuxième semestre de 1992

entent près du tiers du total 30,5 %). Ils sont désormais 879 983, un chiffre sans doute gon-flé par les premières vagues de licen-

lifications, cette fois. Sont touchés, plus que la moyenne, les ouvriers qualifiés (+12 % en un an), les employés, mais plus encore les agents de maîtrise et les techniciens (+27 %) puis les cadres (+32,9 %).

devraient être atteints plus tôt. La faiblesse de l'activité économique va pas, les nouvelles entrées à l'ANPE continuent de croître (+10,3 % en un an), sous le coup des licenciements économiques (+16,5 % en un an) qui, depuis le début de l'aumée, tota-lisent le quart des motifs d'inscrip-tion. Tandis que les démissions diminuent, logiquement, on constate que les entreprises s'attaquent déscr-mais au «noyan dur» des salariés étaient employés avec un contrat à durée déterminée baisse lui aussi, tout en restant la première catégorie de demandeurs d'emploi (38,7%). Parallèlement, le chômage partiel flirte avec des sommets, 667 000 journées ayant été indemnisées à ce titre en un mois soit une proposition de 205.7% par rapper de contraction de augmentation de 205,7 % par rap-port à l'année dernière.

Par manque d'activité, les sorties de l'ANPE d'anciens chômeurs évo-luent faiblement (+5,13 % en un an). Cela est particulièrement vrai pour Cela est particulièrement vrai pour les départs à la suite de la reprise d'un emploi qui ont diminué de 8 % en un an, à tel point que, sur onze mois, 180 000 personnes de moins auront retrouvé un travail. D'ailleurs, les offres d'emploi déposées à l'ANPE en cours de mois demeurent anémiques. Avec 49 000 euregis trées, elles n'auront crû que de 3,4 % en un an et on estime qu'il y en a eu 68 000 de moins depuis

De son côté, la politique de l'em-ploi que mène le gouvernement, notamment avec le fameux «traite-ment social », ne donne plus de résultats car pratiquement tous les dispositifs ont fait le plein de leurs bénéficiaires potentiels. La seule exception concerne les mesures d'exonération de charges pour l'emploi de jeunes, lancées en octobre, et qui sont encore en phase de décollage. Selon un premier pointage, cette formule aurait profité à 5 926 personnes en un peu plus

Cela justifie que, au sein du gou-vernement, on soit actuellement à la ce, tout en sachant que tout ou pres-que a été inventé. Il faudra pourtant trouver quelque chose pour les contrats emploi-solidarité, succes seurs des anciens TUC, qui arrivent l expiration pour les premiers bénéficiaires. Lesquels risquent, sinon, de renouer avec le chômage. De même, on imagine une action en faveur des

### Wall Street joue la reprise

Pour la quatrième fois de l'année, Wall Street a battu jeudi 26 décembre tous ses records historiques mesurés par l'indice Dow es qui a atteint en ciôture la cote 3 082,96.

Manifestement, la grande Bourse américaine joue délibérément mantestement, la grande tiourse americante joue desinéralment en cette fin d'année une reprise de la croissance en 1992. Au début décembre, découragée par l'insistance de la récession, elle était retombée au-dessous de la barre des 2 900 points. Sa reprise aujourd'hui avoisine les 7 %. Depuis, il est vrai, la Réserve fédérale américaine, inquiète de la situation, a, pour stimuler l'activité, considéralement sesseurit en politique de cédit remonant le teur de dérablement assoupii sa politique de crédit ramenant le taux de l'escompte à son plus bas niveau depuis octobre 1964. En même temps, le président George Bush promet un plan de relance.

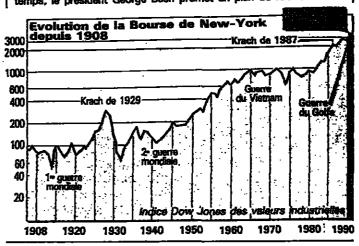

Dans l'attente de mesures de relance aux Etats-Unis

### M. Bush déclare qu'il ne dépassera pas la limite des dépenses autorisées

Il faut stimuler l'activité avec des mesures qui ne portent pas préjudice aux intérêts à long terme de l'économie américaine, a déclaré en substance M. George Bush au cours d'une conférence de presse tenue

Ne donnant presque aucune précision sur le programme de soutien à l'activité qu'il doit rendre public dans son discours sur l'état de l'Union à la fin du mois de janvier, le président des Etats-Unis a déclaré ou'il n'avait « aucunement l'intention de toucher aux limites imposées sur les dépenses fédérales», limites définies dans l'accord de réduction du déficit conclu entre le Congrès et la dernière, «Ces limites rassurent le marché. Elles ont permis d'éviter une envolée des taux d'intérêt», a assuré M. Bush, qui a ajouté qu'il fallait atrouver des réponses à la faiblesse de la conjoncture sans infliger de dommage à long terme à l'écono-

En 1988, le patrimoine des administrations publiques s'est élevé à 4 575 milliards de francs, détenu à 30 % par l'Etat et 49 %

par les administrations publiques locales. La part des actifs finan-ciers (72 %) est prépondérante. Entre 1970 et 1988, les actifs

financiers ont quadruplé, les actifs non financiers s'accroissant encore plus vite. Les passifs financiers de l'Etat (1 871 milliards en 1988) ont été multipliés par 7 en vingt aus...

(1) INSEE Première, décembre 1991, Claude Peyroux, « La répartition du patrimoine national».

□ Record du commerce maritime ondial en 1990, selon l'OCDE. -

Le commerce maritime mondial a

progresse moins rapidement en

1990 (+3 %) qu'en 1989 (+5 %), mais a enregistre toutefois un nou-veau record, avec 3 975 millions

de tonnes transportées, a indiqué jeudi 26 décembre l'OCDE, qui

vient de publier un rapport sur « Les transports maritimes en 1990». Cette situation s'explique essentiellement par l'évolution du

transport maritime pétrolier

(+4 %), mais aussi par la crois-

sance continue des expéditions de charbon vers les centrales thermi-ques (335 millions de tonnes en 1990, contre 321 en 1989).

mie ». Le président a seulement précisé qu'il proposerait des remèdes dont certains ont déjà été avancés. se refusant à tout commentaire sur la possibilité d'une réduction des impôts pour les classes moyennes,

Interrogé sur sa prochaine tournée en Asie, M. Bush a confirmé qu'il ponsserait les Japonais à accepter « un meilleur accès des produits amé-ricains » sur leur marché intérieur, tout en réaffirmant son attachement au principe de la liberté du commerce et sa volonté d'écarter toute attitude protectionniste, faisant allusion aux conséquences désastreuses de ces politiques dans le passé.

Le président Bush a par ailler bara Franklin au poste de secrétaire au commerce, en remplacement de M. Robert Mosbacher nomme chef de campagoe pour les prochaines élections. M= Franklin fut une collaboratrice de l'ancien président Richard Nixon. - (AFP.)

#### Le freinage de l'économie iaponaise se confirme

Baisse de la production industrielle

Au Japon, la production industrielle a baissé de 0,4 % en novembre par rapport à octobre. En un an (de novembre 1990) à novembre 1991), l'indice est également en baisse de 0,6 %. Ce recul est le deuxième consécutif: en octobre l'indice avait déjà baissé (-1,7 % par rapport à octobre 1990).

Ainsi se confirme le net frei Ams se confirme le net fremage de l'économie japonaise dont le PNB (produit national brut) aura augmenté en rythme annuel de 0,8 % seulement au second semestre 1991 après avoir progressé – également en rythme annuel – de 6,6 % au premier. mier semestre. La croissance moyenne sur l'ensemble de 1991 sera tout de même élevée : + 4,5 % après + 5,6 % en 1990. Mais le résultat de 1992 est déjà hypothéqué par le freinage du second semestre 1991, ce qui conduit l'OCDE à prévoir une croissance de seulement 2,4 % l'année prochaine.

Les prix de détail ont par ailleurs augmenté de 0,2 % en novembre par rapport à octobre et de 3,1 % en un, an (novembre 1990-novembre 1991). Sur l'ensemble de l'annés, le taux d'inflation devrait atteindre 2,7 % après + 2,4 % en 1990 et + 1,8 % en 1989. Le net ralentissement de l'activité économique devrait peser sur les prix et une hausse de 2 % senlement est attendue en 1992.

Enfin, l'excédent des comptes cou-rants du Japon a continué de croître en novembre, atteignant 7,26 mil-liards de dollars (37,7 miliards de francs environ) contre 6,73 milliards en octobre et 1,7 milliard en novem-bre 1990. Sur les onze premiers mois de l'année, il dépasse déjà 60 mil-liards de dollars, retrouvant les hants niveaux de 1989 (57 milliards de dollars) après la réduction passagère enregistrée en 1990 (35,7 milliards de dollars). Ces excédents donneront des arguments à M. George Bush out arguments à M. George Bush qui doit se rendre au Japon dans le cou-rant de janvier pour demander une plus grande ouverture du marché

Tandis que le passif financier de l'Etat se creuse

## Le patrimoine français atteint 22 000 milliards de francs

Si les entreprises, administraleurs dettes, ils récolteraient ensemble 22 000 milliards de francs, selon les comptes de patri-moine établis par l'INSEE (1). En

trations publiques. La valeur du patrimoine en logements des ménages a décuplé en francs courants pendant la période considérée, passant de 823 milliards de francs à 8 238 milliards; la progression en nombre de logements est moins forte mais la hausse des prix et l'augmentation de la qualité des logements expliquent le phénomène. En revanche, la valeur des terrains non bâtis a seulement triplé entre 1970 et 1988, le prix

Les actifs financiers (8 921 milliards de francs à la fin 1988) représentent 53 % de l'ensemble des actifs des entreprises. Leur pro-gression est particulièrement forte à partir de 1983, car leur rentabi-lité est supérieure à celle des actifs non financiers. Les dettes des entreprises s'élèvent à la fin 1988 à 5 260 milliards, composées pour plus de moitié de crédits à moyen et long terme. Elles ne financent plus que 31 % de l'actif, soit une

baisse de plus de 10 points depuis 1970. En conséquence, la valeur nette des entreprises (l'équivalent des fonds propres) s'est renforcée.

RÉSULTAT DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT contre espèces

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

par la Société Anonyme COBEFIN (filiale d'ACCOR)

de l'ensemble des actions ordinaires et AFV de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme

restant en circulation.

La société acheteuse communique qu'en réponse à l'Offre Publique d'Achat qui s'est déroulée du 7 novembre au 19 décembre 1991 inclus, il a été présenté 1.727.134 actions de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme sur les 3.036.168 titres restant

COBEFIN détient de la sorte 2.737.064 des 4.046.098 actions existantes, soit 67,65 % du capital de la société.

Marseille d'être relié à Orly: il

nous faudrait procéder de même pour Toulouse, Bordeaux et Mont-pellier, ce qui est techniquement impossible, sauf à se retrouver dans

une situation "à l'américaine" où

trente avions sont programmès à la

même heure, ce qui implique des

Cap

sur Roissy

M. Quilès estime que la concur-rence accrue est destinée à appor-

ter plus de souplesse dans les

horaires et dans les prix, mais pas

à dégrader la qualité du service. Il

plaide, donc, pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, « vérita-

ble plaque tournante europienne.

bientôt située à vingt-cinq minutes du centre de Paris par le RER, à

une heure de Bruxelles et à

deux heures de Lyon par le TGV, et libre de tout couvre-feu ».

C'est avec un agacement certain

que le ministre entend les plai-

doyers des régions : « C'est la décentralisation poussée jusqu'à

l'autonomie, déclare-t-il. On se

croirait, parfois, en Ukraine! Dans

le domaine social, la dérive est

identique et les revendications tour-

nent au corporatisme. Il faut.

certes, renforcer les régions et les

économies locales, mais sans privi-légier une métropole au détriment des autres. L'État se doit d'effectuer

Loin de ces égoïsmes et de ces impatiences, M. Quilès attend la

fin de la crise du transport aérien,

tout comme le retour en forme du

groupe Air France et, bien calé

«au centre», il entend préparer une libéralisation qui concilie les

intérêts privés, les nécessités collec-tives et la satisfaction du public.

ALAIN FAUJAS

des péréquations. »

retords graves, v

Malgré les revendications des aéroports de province

## M. Quilès persiste dans une libéralisation prudente de la politique aérienne

Auprès de ses homologues de la Communauté européenne, M. Paul Quilès, ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, plaide pour une libéralisation prudente de la politique aérienne communautaire. Au niveau régional, également, M. Quilès entend se garder d'une déréglementation «à l'américaine».

Le ministre de l'équipement se bat sur deux fronts en matière de transport aérien. A l'échelon des Douze, il se gendarme contre les prétentions de Bruxelles « qui veu-lent aller trop loin, trop vite », en matière de libéralisation et de concurrence, au risque d'installer dans les cieux et dans les aéroports une pagaille « à l'américaine ». Dans l'Hexagone, il s'oppose aux aéroports et aux villes de province qui, pour les besoins de leur écono-mie, demandent à accueillir des concurrents du groupe Air France, surtout désireux de privilégier l'aé-roport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. A l'instar de la chambre de commerce de Marseille, bien des autorités régionales aimeraient s'affranchir du double carcan de la compagnie nationale et du gouvernement pour faire voier teurs propres ailes (le Monde du 23 novem-

A ces hérants provinciaux du libéralisme aérien, M. Quilès rétorque qu'ils n'ont pas à se plaindre. « Qu'on ne me dise pas que nous ne libéralisons pas l, s'exclame-t-il, nous avons ouvert, cette année, à la concurrence les liaisons aériennes

Nouveau contrat avec Telefonica

L'Etat espagnol

introduit la concurrence

dans le secteur du téléphone L'Etat espagnol et Telefonica ont signé jeudi 26 décembre à Madrid

un nouveau contrat - d'une durée

de trente ans - qui met fin au quasi-

monopole dont jouissait la compa-gnie espagnole semi-privée de télé-

Telefonica continuera, ainsi, à

exploiter seule les services télépho

niques urbains, interurbains et inter-

nationaux, mais devra composer

avec la concurrence dans le domaine des radio-téléphones. Cet accord a

pour but d'adapter le secteur des

télécommunications, outre-Pyrénées,

L'onérateur espagnol se voit. Da

ailleurs, imposer des standards de

qualité et de quantité pour les ser-vices qui bui sont conférés en exclu-

sivité. A Madrid, on n'exclut pas que la libéralisation du secteur ainsi

introduite soit élargie dans les

années qui viennent. Telefonica pré-voit pour les cinq années à venir des investissements de 500 milliards de

pesetas (27 milliards de francs)

Le Monde

RADIO TELEVISION

aux normes communautaires.

**AFFAIRES** 

phone.

entre Paris d'une part, Nice, Stras-bourg, Ajaccio, Bastia, d'autre part. Ce n'est pas notre faute si une seule de ces destinations - Nice - a suscité une candidature. En 1992, avec la mise en concurrence du groupe Air France entre Paris d'une part. Marseille, Toulouse, Bordeaux et Montpellier, d'autre part, ce sera la moitié de notre réseau domestique qui sera ouvert. Quarante-cinq lignes internationales desservies par Air France sont libéralisées. Nous avons fait plus que ne le prévoyait l'accord signé avec la Commission de Bruxelles et plus qu'aucun autre Etat européen, à l'exception de la Commission de la

Rares, pourtant, sont les autori-sations de lignes entre l'aéroport de sations de lignes entre l'aeroport de Paris-Orly, pourtant préféré des passagers, et la province. Au grand dam des petites compagnies candi-dates et des villes de province à desservir, la direction générale de l'aviation civile assigne aux avions l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle comme destination. Des voix se sont fait entendre pour dénoncer cette obligation qui préserve le monopole d'Air Inter à Orly et qui remplit les appareils d'Air France en correspondance à Roissy. «Si nous souhaitons développer l'aéroport de Roissy-Charlesde Gaulle, ce n'est pas par mesure de rétorsion ou pour protéger le groupe Air France, répond le minismais parce que l'aéroport d'Orly est saturé. On ne trouve aucun créneau horaire disponible pour un départ d'Orly entre 7 heures et 9 h 20. Pendant l'été 1992, aucune nouvelle arrivée n'y est possible entre 7 heures et 9 heures du matin. Admettons que

#### CONJONCTURE **Emprunts d'Etat**

en 1992 : + 14,5 %

En 1992, le montant des émissions d'obligations assimilables du Trésor (OAT) sera de l'ordre de 135 milliards de francs, contre 117 milliards de francs en 1991, et celui des émissions de bons du Trésor à intérêt annuel (BTAN) de 125 milliards de francs, contre 110 milliards de francs en 1991. Environ 15 % des OAT seront en écus.

Cette augmentation permettra de couvrir la totalité des besoins de financements à long terme de l'Etat par des ressources également à long terme. Le besoin est égal à la somme du déficit budgétaire, évahié à 89,9 milliards de francs en 1992 contre 100,2 miliards de francs en 1991, et du montant des remboursements d'emprunts, 45,4 milliards de francs contre 33,3 milliards de francs, soit, au total, 135,3 milliards de francs contre 133,5 milliards de francs en 1991.

□ Baisse des réserves de change de la France. - A la fin du mois de novembre, les avoirs officiels de change de la France s'élevaient à 358,2 milliards de francs contre 379,2 milliards fin octobre, soit une baisse de 21 milliards en un mois. En un an (novembre 1991 comparé à novembre 1990), les réserves de change sont en baisse de 12,4 milliards de francs.

## Le Monde

Edité par la SARL Le Monde Comité de direction : Jacques Lesourne, gérant directeur de la publication Bruno Frappat, directeur de la rédactio Jacques Guiu, directeur de la gestion Manuel Lucbert, secrétaire général

Rédacteurs en chef : Jean-Marie Colombani, Robert Solé (adjoints au directeur de la rédaction) Jacques Amalric, Thomas Ferenczi Philippe Herreman, Jacques-François Simon

Daniel Vernet (directeur des relations internationales)

Anciens directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985), André Fontaine (1985-1991)

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL: 15, RUE FALGUIÈRE 75507 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur: 40-65-25-99

ADMINISTRATION:
ADMINISTRATION:
1, PLACE HUBERT-BEUVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tell: (1) 40-65-25-25
Télécopieur: 49-50-30-10

**AGRICULTURE** 

### Le groupe 3 A redéploie ses activités fromagères

AURILLAC

de notre correspondant

Constitué en 1987 par l'Union des coopératives Centre-lait et ULPAC, le groupe 3 A vient de décider pour 1992 le redéploiement des activités fromagères réalisées sur le site industriel d'Aurillac, site sur le sue municipal d'Aminac, sue ouvert voici une vingraine d'années et employant actuellement quatre-vingt-neul personnes, essentielle-ment des femmes.

Deux types de conséquences vont en découler. Sur le plan industriel, la nouvelle usine de Saint-Mamet, localité se trouvant à vingt kilomètres au sud d'Aurillac, accueillera l'affinage et le condi-tionnement du cantal, du bleu, et le conditionnement des fromages persillés et de diverses tommes blanches. Dans l'usine de Lanobre, sise dans le nord-ouest du Cantal, s'effectueront le conditionnement du saint-nectaire et l'affinage du cantanella. L'unité de Villefranchede-Lauragais (Haute-Garonne), se spécialisant dans le portionnement des fromages, recevra le secteur

Ce redéploiement d'activités, dont la majorité demeureront dans

a L'Union laitière normande retire son offre d'achat de Lactaria (Espagne). - L'Union laitière nor-mande (ULN) a annoncé jeudi 26 décembre qu'elle retirait son offre d'achat sur les laiteries espa-gnoles Lactaria. Cette décision intervient après la défection du partenaire ibérique auquel s'était associé le groupe français pour prendre 50 % de cette entreprise qui réalise 30 milliards de pesetas de chiffre d'affaires (1,5 milliard de francs). Le gouvernement espa-gnol avait autorisé la cession de 50 % de Lactaria à un groupe composé de la Sociedad de gestion cooperativa (Cogescoop) et de l'ULN, chacun devant acquérir 25 % des parts. Le prix ce cession était estimé à 690 millions de

le Cantal, aura des répercussions sociales. Il entraînera la mutation de soixante-six personnes dans le département, dont cinquante-neuf à Saint-Mamet. Vingt postes de travail seront transférés à Villefranche-de-Lauragais alors que le nombre d'emplois supprimés sans solution de mutation dans l'entre-prise s'élèvera à vingt.

#### Vers une « bataille du lait » ?

D'autre part, indépendamment de ce plan industriel, le service de collecte du lait comporters dix emplois de moins en raison de la diminution du volume des litrages consécutive à la limitation des droits à produire, – de cessations d'activité et des choix en faveur d'autres entreprises faits par des producteurs. Cela est constaté notamment dans la partie nord-est du Cantal où l'entreprise Dischamp envisage de conforter son développement, ce qui risque de conduire à une « bataille du lait » dans la région de Saint-Flour ou 3 A a une usine.

La direction de 3 A, qui a annoncé un plan social comprenant notamment un projet de quarante et une préretraites et la création d'une antenne emploi destinée à rouver des solutions de reclassement externe, pense que les mesures sociales qualifiées d'importantes permettront de limiter le nombre de véritables licencie-

ments. Le groupe a par ailleurs indiqué que la nouvelle unité de Saint-Maque la nouvelle unité de Saint-Mamet, où un investissement de 160 millions de francs est en cours de concrétisation, serait la plus importante unité fromagère du sud de la France. «Nous confirmons ainsi la volonté de 3 A de pérenniser la production du Cantal» ont assuré les dirigeants de l'entreprise lors de la présentation des conséquences de la fermeture d'une partie du site d'Aurillac où ne travailleront plus d'Aurillac où ne travailleront plus qu'une quarantaine de personnes et ce, dans des services administratifs.

#### La Mixte reprend la Société de fabriques de sucre

La Compagnie française de aucrerie, filiale de la Compagnie de navigation mixte, reprend pour 400 millions de francs la Société de fabriques de sucre (SFS) à la Financière Robur. Cette acquisition permet au pôle sucrier de la Mixte, avec une production globale de 400 000 tonnes annuelles, dont environ 300 000 tonnes de quotas communautaires, de se rapprocher des deux leaders du marché français, Beghin-Say et la Genérale sucrière. Elle permet également au groupe dirigé par M. Marc Four-nier de détenir 33 % du capital de Sucre-Union, holding reunissant des producteurs de sucre dans la

La Financière Robur, qui appar-tient au groupe de M. Cyril Bour-ton de Rouvre, souhaitait se défaire de son pôle agroalimentaire depuis la susion de ses activités audiovisuelles avec UGC Droits audiovisuels afin de constituer une entité détenant les droits d'exploi-tation d'environ 1 500 films de long métrage et 500 heures de programmes télévisuels (le Monde du 20 novembre).

B Une très bonne campagne sucrière en France, selon les bette-raviers. - Les responsables de la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGPB) ont indiqué, mercredi 18 décembre. que les résultats de la campagne betteravière française 1991-1992 «sont excellents» en dépit d'une levée perturbée par le gel tardif et une sécheresse en août et septem-bre. Le rendement à l'hectare est estimé à 55,5 tonnes avec un maximum de 61,45 tonnes en Seine-Maritime. Lors de la précédente ampagne, le rendement avait été de 55,6 tounes. Le rendement en sucre blanc est de l'ordre de 9,3 à 9,4 tonnes par hectare, soit le BERNARD CATUS pagne 1990-1991.

## COMMUNICATION

Une heure de programmes, très tard

## Débuts d'une télévision indépendante en Roumanie

BUCAREST

de notre correspondant

Choc télévisuel au pays de la révolution télévisée : la chaîne a libre » roumaine, vite redevenue officielle, et contestée, a désormais une concurrente. Depuis début décembre, près de cinq miltions de Roumains de Bucarest, Brasov, Craoiva et Pitesti peuvent recevoir quatre jours par semaine, entre 23 heures et minuit. une heure d'un pauvre mais inso-□ MGN rejette toute obligation à

l'égard des journalistes de « The European ». - Les avocats de Mirror Group Newspapers (MGN) ont fait savoir aux journalistes licenciés de l'hebdomadaire The European que le groupe de presse n'avait à leur égard aucune obligation en matière de reclassement ou d'indemnités de licenciement. The European est une société privée fondée par Robert Maxwell et ne fait donc pas partie de MGN, groupe de presse coté en Bourse, un des groupes publics de l'ex-empire Maxwell Les 70 journalistes licenciés par The European affirment que leurs contrats n'ont iamais été transférés de MGN à The European Ltd, et demandent donc des comptes à MGN, contre lequel ils ont l'intention d'engager des poursuites.

n Réduction d'effectifs à l'Agence panafricaine d'information. -L'Agence panafricaine d'information (PANA) a décidé de « mettre temporairement en chômage technique des agents non indispensables » et d'instaurer un « service minimum» de diffusion de huit heures. Près de la moitié des cent cinquante rédacteurs de PANA seraient touchés par cette mesure, Dakar (Sénégal). PANA, institution dépendant de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) doit faire face à des retards de cotisation de ses Etats membres de l'ordre de 18 millions de dollars (94 millions de francs environ).

lent programme de la société de télévision indépendante (SOTI).

SOTI, association à but non lucratif, conduite par des intellectuels d'opposition, a longtemps hésité avant d'accepter ce créneau tardif à la fin des émissions de la deuxième chaîne officielle, qui ne couvre pas l'ensemble du pays. « Je suis venu pour stopper les discussions et faire quelque chose», explique Radu Budeanu, directeur de SOTI, qui, faute de finances, fait aussi office de rédacteur en chef, de présentateur et de monteur. « Le directeur de la télévision [d'Etat] nous interdit de faire de la publicité », affirme M. Budeanu, qui, pour survivre, compte passer outre cette interdiction, sans base juridique, selon

Le projet d'une télévision indépendante a été lance, lors de l'occupation, après la révolution, de la place de l'Université de Bucarest, par des manifestants antigouvernementaux mécontents du ouvoir « néo-communiste » et de la « désinformation » des médias officiels. La télévision d'Etat n'avait retransmis aucune image de la première descente sanglante des mineurs contre ses apposants a pour des raisons techniques ».

Une souscription publique a fourni à SOTI le canital nécessaire, et l'International Media Fund (organisation gouvernementale américaine) le matériel. Mais SOTI, qui fait pourtant beaucoup

parler d'elle, ne dispose d'aucune réserve de programmes. Grâce au bénévolat, la télévision indépendante diffuse des reportages d'amateurs, dépourvus de moyens, mais non d'idées.

Le pouvoir ne voit pas cette nouvelle télévision d'un bon æil, mais reste, pour l'instant, neutre, si l'on excepte les efforts de contre-programmation. Les partis d'opposition, qui proposent d'interminables et ennuyeux programmes sur leurs leaders, ne comprennent pas que SOTI refuse d'être leur instrument. « Le public est avec nous », se console M. Budeanu . SOTI vient d'ouvrir une filiale en province, et à lasi (Moldavie), hors de sa zone de réception. Dix autres télévisions indépendantes locales émettent aussi après les programmes de la télévision officielle, c'est-à-dire en pleine nuit.

La loi, en cours de débat au Parlement, élargira peut-être réeltement, mais un peu tard, les perspectives de l'audiovisuel roumain. A l'approche de nouvelles échéances, notamment des élections locales du 9 février prochain, l'opposition, handicapée par la croissance vertigincuse du coût de la presse écrite, vient à nouveau de réclamer la neutralisation de la direction de la télévision nationale.

JEAN-BAPTISTE NAUDET

#### Le Monde-KIL ENTREPRISES à 22h15 sur RTL

Vendredi 27 décembre Joseph Robert, président de l'Association du poulet fermier de Janzé.

Lundi 30 décembre Jacky Chateil Eleveur, élu « Agriculteur de l'année » per les lecteurs d'agriculture Magazine

En raison de ses difficultés financières

#### Hachette cède au Crédit lyonnais 15 % du capital des « Dernières Nouvelles d'Alsace »

Le groupe Hachette a annoncé, jeudi 26 décembre, la cession de 15 % du capital des Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) au Crédit lyonnais. Le prix de la cession n'a pas été rendu public. Le holding Quillet SA, détenu à plus de 99 % par FEP, holding du groupe presse Hachette, demeure actionnaire majoritaire du quotidien alsacien à hauteur de 51 % contre 66 % auparavant. Bien qu'aucun commentaire n'accompagne le communi-qué, cette opération ne peut avoir qu'un but : dégager des liquidités pour faire face aux difficultés financières du groupe. Le déficit de La 5 (1,12 milliard de francs en 1991) vient augmenter une dette globale de 10,9 milliards de francs pour un chiffre d'affaires de

Les difficultés d'Hachette aux Etats-Unis l'ont amené, le 12 décembre, à annoncer le lancement d'une émission obligataire de 350 millions de dollars (1,8 milliard de francs environ), dont 200 millions seront affectés au désendettement des filiales américaines et le solde au désendettement d'Hachette en France. La totalité de l'endettement du groupe aux Etats-Unis se monte à 795 millions de dollars, dont 200 millions de dettes à court terme.

M. Jean-Luc Lagardère, PDG du groupe, avait annoncé à cette occa-sion qu'Hachette entendait toujours, « sans précipitation, vu la conioneture du marché immobilier », vendre les immeubles du Quartier latin, à Paris, qui abritent son activité édition.

Sur l'exercice 1991, avait ajouté M. Lagardère, le groupe devrait contenir son endettement au niveau actuel, grâce à la cession de l'imprimeur Danel-Ferry et bientôt la vente de sa participation dans l'éditeur italien Rizzoli, dont le montant n'a pas été communiqué.



- ----PENN E A - 25 - 1 (学のを)

### Le Crédit agricole du Gers sous le contrôle de la Caisse nationale

AUCH

de notre correspondant

Après d'ultimes rebondissements pendant la période des lêtes de fin d'année, la fusion des trois caisses d'année, la fusion des trois caisses de l'Adour du Crédit agricole (Gers, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques), dans une nouvelle entité baptisée Pyrénées-Gascogne, n'aura finalement pas lieu avant le 31 décembre, malgré les derniers espoirs nourris dans les milieux de la direction (le Monde des 7 et 24 décembre).

Dans un premier temps, le comité d'entreprise de la caisse du Gers avait obtenu la suspension de la fusion, jugement confirmé en appel. Mais alors que la direction du Crédit agricole Pyrénées-Gascogne espérait obtenir l'accord du comité d'entreprise convoqué le 24 décembre, ce dernier introduissit une nouvelle action en référé sait une nouvelle action en référé demandant au juge de ne pas agréer la fusion à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire. La

direction décidait alors d'annuler purement et simplement la réu-nion, « estimant non réunies les conditions du dialogue social».

plexes conflits aux dimensions éco-nomiques, sociales et juridiques a pour l'instant deux conséquences claires. La fusion est repoussée à une date ultérieure, le temps de remettre de l'ordre dans une caisse gersoise au bilan passablement négatif. La caisse du Gers est négatif. La caisse du Gers est désormais contrôlée par la Caisse nationale du Crédit agricole (CNCA) qui a délégué à Auch M. Maurice Lepesant, l'un de ses principaux responsables chargé d'élaborer un plan de redressement en compagnie de M. Georges Pauget, directeur de la «fusion suspendue». En tout état de cause, la CNCA est désormais garante de la solvabilité de la caisse du Gers et de l'intérêt de ses clients invités à ne nourrir aucune crainte particune nourrir aucune crainte particu-lière.

**DANIEL HOURQUEBIE** 

### La justice américaine approuve la reprise d'Executive Life par Altus Finance et la MAAF

pagnie d'assurances en faillite Executive Life Insurance par le groupe français constitué d'Altus Finance, filiale du Crédit lyonnais, et de la décision intervient après la sélection du groupe français par le commissaire aux assurances de Californie. M. John Garamendi, au détriment de plusieurs autres offres de reprise (le Monde du 9 novembre). En avril dernier, les autorités de Californie

M. Kurt Lewin, juge de l'Etat de Life, victime de graves difficultés Californie, a approuvé jeudi financières en raison notamment de 26 décembre la reprise de la com- son engagement trop important sur le marché des junk bonds (obligations à haut risque et à rendement élevé). Le rachat d'Executive Life par le groupe français s'élève à environ 3,55 milsociété d'assurances MAAF. Cette liards de dollars. Altus Finance rachètera, pour 3,25 milliards de dollars, la plus grande partie du portefeuille de junk bonds de cette compagnie d'assurances, alors que la MAAF va injecter 300 millions de dollars dans la nouvelle société succédant à Executive Life et baptisée avaient pris le contrôle d'Executive Aurora National Life Assurance.

#### AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

**ASSEMBLEE GENERALE** EXTRAORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 1991

### **GROUPE GAN**

Extraordinaire de la Société Centrale du GAN réunie le

17 décembre 1991, sous la présidence de Monsieur François HEILBRONNER, a approuvé l'apport, par l'Etat, de 6 089 463 actions de la Compagnie Financière de CIC et de l'Union Européenne.

L'apport est rémunéré par l'attribution à l'Etat de 871.104 actions de 37 francs de nominal de la Société Centrale à titre d'augmentation de capital, assortie d'une prime d'apport de 2 308 008 851 francs.

Cette opération, qui porte la participation du GAN dans le CIC, de 56 % à 80 %, participe à la volonté du Groupe de constituer au niveau européen, un ensemble intégré et performant de gan banque et d'assurance.

#### FRUCTIVAR et FRUCTI-ASSOCIATIONS Sicav du Groupe des Banques Populaires

#### **FUSION DES DEUX SICAY**

Les Assemblées Générales Extraordinaires des deux Sociétés réunies le 9 décembre 1991 ont approuvé la fusion-absorption de la SICAV FRUCTIVAR par la SICAV FRUCTI-ASSOCIATIONS. Dans cette perspective, la parité d'échange a été déterminée sous

le contrôle des Commissaires aux Comptes sur la base des valeurs liquidatives du 13 décembre 1991.

Les Conseils d'Administration réunis le 16 décembre 1991 ont constaté qu'à la date du 13 décembre 1991 ;

- l'actif net de FRUCTIVAR atteignait 736.849.450,53 F; · la valeur liquidative de l'action FRUCTIVAR ressortait à 5.150,92 F;

- la valeur liquidative de l'action FRUCTI-ASSOCIATIONS s'élevait à 33.89 F.

La parite d'échange, quant à elle, ressort à 151,9893 actions FRUCTI-ASSOCIATIONS pour 1 action FRUCTIVAR.

Du seul fait de cette opération de fusion, la Société FRUCTIVAR se trouve dissoute de plein droit.

FRUCTI-ASSOCIATIONS est une SICAV de court terme, qui permet à ses souscripteurs de bénéficier d'une remuneration de leurs disponibilités, dans des conditions de grande régularité et

FRUCTI-ASSOCIATIONS, dont l'actif au 16 décembre 1991 - Leint près de 9,9 milliards de francs, a ainsi pu assurer à ses souscripteurs une performance annuelle moyenne de 8,76 %



NEW-YORK, 26 décembre 1

#### Un nouveau record

Un nouveau record d'attituda est tombé jeudi 26 décembre à Wall Street. Poursuivant son avance à bonne allure, la Bourse naw-yorkaise a réussi sur un ultime effort à passer son plus haut niveau de toulours (voir graphique p. 16). A la clòture, l'indice Dow Jones s'Inscrivait à la cote inégalée de 3 082,96 avec un nouveau gain de 31,98 points (+,06 %). Depuis le début décembre sa hausse avoisine 7 %. Le bilan de la journée a été d'une quelité comparable à ce résultat. Sur 2 165 valeurs traitées, 1 286 ont monté, 438 seulament ont bassé et 441 n'ont pas varié.

baissé et 441 n'ont pas varié.

Le nombre d'Investisseurs convaincus que la reprise économique aura cette fois blen lieu en 1992 grandit. Après la baisse des taux d'Intérêt décidée par la Réserve fédérale et les meilleures nouvelles parvenues du front de l'économie, beaucoup commencent à anticiper le plan de relance dont le président George Bush réserve la primeur a son discours sur l'état de l'Union, qu'il doit prononcer à la fin du mois de janvier.

noncer à la fin du mois de janvier.

Sans lever le voile aur ses intentions, le chef de l'exécutif américain s'est borné à précisar que les mesures en préparation n'affecteraient pas les intérêts à long terme de l'économie du pays. Autre élément de satisfaction: le baisse de 4 % des demandes d'allocations chômage pour la deuxième semaine de décembre. Cela étant, le marché a quand même été très calme. L'activité a seulement porté sur l'échange de 149,21 millions de titres contre 162,30 millions mardi dernier.

| VALEURS                             | Cours du<br>24 déc. | Cours de<br>26 déc. |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Alcos                               | 64 1/4              | 64                  |
| ATT                                 | 38 5/8              | 38 5/B              |
| Boeing                              | 45 3/8              | 46 7/8              |
| Chase Manhattan Bank                | 17                  | 18                  |
| Du Port de Nemours<br>Eastman Kodak | 45 7/8<br>45 5/8    | 45 3/8<br>46 1/2    |
| Econ                                | 90 3/0<br>57 1/2    | 57 1/2              |
| Ford                                | 28 1/8              | 28 3/8              |
| General Bectric                     | 73 7/8              | 75 1/4              |
| General Motors                      | 29 3/8              | 28 5/8              |
| Goodyear                            | 49 3/4              | 48 3/4              |
| ! EM                                | 88 1/4              | 88 1/4              |
| <u> </u>                            | 53 3/8              | 53.7/8              |
| Mobil CE                            | 67 1/4              | 67 1/2              |
| Pfizer                              | 77 1/8              | 79 5/8              |
| Schlumberger                        | 81 7/8              | 61 3/4              |
| Tennaco                             | 58 1/8              | 58 3/8              |
| UAL Corp. ex-Allegis                | 147 1/2             | 144 3/8             |
| Union Carbide                       | 20 1/4              | 20 3/8<br>52 1/2    |
| United Tech                         | 52 1/2<br>15 3/8    | 16 3/8              |
| Years Com                           | 13 3/6<br>87        | 67 7/B              |
| Xerox Corp                          | 91                  | 0/ //0              |

#### LONDRES, 26 décembre

#### Etats-Unis baisse de la rentabilité des compagnies d'assurances

L'Institut d'information de l'assu-rance, organisme mis sur pied par les grandes compagnies améri-caines, prévoit une balsse de ren-tabilité cette année pour les firmes d'assurance dommages aux Etats-Unis, Le rendement du capital investi ne sera nour 1991 aux États-Unis. Le rendement du capital investi ne sera pour 1991 que d'environ 8,3 % seion ces astimations. Il est donc inférieur aux 8,5 % dégagés en 1990, aux 9,1 % de 1989 et largement en dessous du record de 13,9 % atteint en 1986. Ce taux, qui est inférieur au rendement des obligations de sociétés à faible risque, notées «AAA», est le plus bas qu'ait connu le secteur depuis six ans, e souligné M. Sean Mooney, premier économiste de l'Institut. — (Reuter.)

#### PARIS, 26 décembre 1

Hausse dans le vide Hausse dans le vide

Sur sa lancée de mardi, la

Bourse de Paris a abordé les lendemains de Noël sur une note
positive dans un marché tourafois
quesi «nul». En hausse de 0,21 %

à l'ouverure, jeud 26 décembre,
l'indice CAC 40 affichait une
heure plus tard un gain de 1,53 %

à 1 725,15 points. En fin d'aprèsmidi, l'avance ravenatt à 1,38 %,
et le mauvais chiffre du chômage
en novembre ne pesait quasiment
pas aur le marché.

Comme habituellement lors de

semaine précédente.

Ainsi depuis la début du nouveau mois boursier de janvier, démerré mardi 24 décembre, la progression du marché français dépasse les 5,44 %. Ce démerrage foudroyant est d'autant plus fragle qu'il est artificiel, se prochisant avec peu d'actions. En effet, les fêtes de Noël ont vidé les salles de marchés. Aussi, les plus fortes variations se font-elles svec peu de transactions. Ainsi par exemple Centrest qui était la plus forte hausse (+ 15 %) a vu ses séchanges limités à 1 400 titres. Du côté des beisses. Bongrain perdait 5 % avec à peine plus de 300 actions échangées. A la lecture du BALO, Buillettin des annonces légales, on apprenait ture du BALO, Bulletin des annonces légales, on apprenait que La Financère Saint-Fiecre, ex-société de bourse Tuffier et Asso-ciés, va procéder du 6 au 25 jan-vier inclus à une augmentation de capital. La société Cogespar, qui avec Altus Finance a repris la société Tuffier et Associés en fail-tite, va souscrire à heuteur de se participation soit 75,49 % à cette opération financière.

A l'issue de cette opération, les actions nouvelles de la Financière Saint-Fiacre devraient être cotées sur le second marché de la Bourse de Pans.

#### TOKYO, 27 décembre \$

#### La baisse revient

La reprise aurait-elle fait long feu ? La belle reprise du lendemain de Noël n'a en tout cas pas eu de suite vendredi 27 décembre au Kabuto-cho. Pourtant, stimulé par Rabuto-cho. Pourtant, stimulé par Wall Street, le marché japonais avait commencé par monter. Mais repidement tout le terrain gagné initialement était perdu et à la clôture, l'indice Nikkei s'établissait à la cote 22 437,32, soit à 117,75 points (-0,52 %) au-dessous de son niveau de la veille.

Selon les professionnels, la champ de betaille pour les arbitragistes. Après deux journées de hausse, ils ont procédé à des ventes bénéficiaires. Reste que le sentiment n'est pas mauvais. D'une façon générale, les investis-seurs estiment que les taux d'intérêt pourraient encors baisd'intérêt pourraient encors bais-ser. Mais la plupart se refusent pour l'instant à prendre vraiment des initiatives evant la fermeture traditionnelle de fin d'année. L'ac-tivité est restée très modérée avec 210 millions de titres échan-gés contre 212 millions la veille.

| VALEURS            | Cours du<br>26 déc. | Cours ds<br>27 déc. |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Abaji              | 683                 | 685                 |
| Bridgestona        | 1 030               | 1 020               |
| Cancia             | 1 390               | 1 400               |
| Feyi Back          | 2 500               | 2410                |
| Honda Motora       | 1 450               | 1 450               |
| Votsushita Bectric | 1 390               | 1400                |
| Altoubishi I bevy  | 865                 | 884                 |
| Scory Corp         | 4 070               | 4030                |
| Taxata Motars      | 1 450               | 1 450               |

#### FAITS ET RÉSULTATS

C L'OPA de l'IFINT (groupe Agnelli) sur Exor a débuté le 27 décembre. – L'offre publique d'achat lancée par l'IFINT, holding luxembourgeois du groupe Agnelli, sur le capital d'Exor a débuté le 27 décembre et se déroulera jusqu'au 24 janvier 1992, a indiqué la Société des Bourses françaises (SBF). L'IFINT, qui détient actuellement 34,67 % du capital et 33,41 % des droits de vote d'Exor s'est engagé à acquérir la totalité des actions au prix de 1 320 F. Les résultats de cette OPA seront publiés dans un avis de la SBF le 13 février prochain.

Démarrage de la production aux Papeteries de Golbey. — Première usine de papier journal créée en France depuis vingt ans, les Papeteries de Golbey vieanent de commencer leur production à Golbey (Vosges). L'usine, présentée comme l'une des plus modernes du monde, emploie 320 personnes, et devrait engendrer entre 600 et 700 emplois indirects. L'investissement engagé pour sa construction s'élève à 2,8 milliards de francs. Détenues par le groupe norvésien. s'élève à 2,8 milliards de francs. Détenues par le groupe norvégien Norske Skog (49 %), le groupe alle-mand Holtzmann (35 %) et la société française Matussière et Forest (6 %), les Papeteries de Gol-bey produiront 220 000 tonnes de papier journal par an, le quart des besoins français.

□ Immobilière Phénix augmente encore sa participation dans Blein-heim. – La compagnie immobilière Phénix, filiale de la Compagnie d'augmenter sa participation dans le groupe britannique d'organisa-tion de Salons professionnels Bleinheim Group. L'Immobilière Phénix, qui avait déjà 11,5 % de Bleinheim, détient désormais 15 % de son capital. En juillet dernier, la

filiale de la Générale des eaux avait porté sa participation de 4 % (acquise en juin dernier) à 11,5 %.

U Lourdes pertes pour le construc-teur automobile japonals Isaza. --Pour son dernier exercice (clos en Pour son dernier exercice (clos en octobre), le constructeur automobile japonais Isuzu Motors, détenu à 37,4 % par l'américain General Motors, a annoncé, mercredi 25 décembre, une baisse de 4,2 % de son chiffre d'affaires (1 146 milliards de yens, soit 44,8 milliards de francs) et des pertes nettes plus importantes que prévu (47,3 milliards de yens). En raison d'une forte baisse des exportations de camionnettes, les ventes du petit constructeur nipon ont du petit constructeur nippon ont en effet vivement reculé ces der-niers mois, s'établissant à 498 579 véhiculés contre 574 374 lors de l'exercice précédent.

"C Le suisse Harwanne rachète la

division «mines» de Pechiney. -Le suisse Harwanne a annoncé lundi 23 décembre le rachat de la division « mines » de Pechiney pour 100 millions de francs. L'opération permettra au groupe finan-cier genevois de contrôler 60 % de la production française de felds-peth, minéral destiné au marché du verre et de la céramique. Avec les sociétés Mors en France, Nagron aux Pays-Bas et ses activi-tés minières, Harwanne compte dégager en 1992 un chiffre d'af-faires de plus de 350 millions de francs suisses (1,3 milliard de francs) en sus de ses activités financières. Harwanne a racheté, au cours des derniers mois, Cofi-mans aux Mutuelles du Mans afin de renforcer l'activité « crédits » de la Banque Harwanne à Paris. U a annoncé, d'autre part, en décembre la reprise de 51 % de la Basler Handesisbank, établissement situé

### **PARIS**

| · Se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | con                                                                                                                                                                                                                        | d ma                   | rché                                                                                                                                                                                                     | (aélection)                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cours<br>préc.                                                                                                                                                                                                             | Demier<br>cours        | VALEURS                                                                                                                                                                                                  | Cours<br>préc.                                                                | Cours |
| Alestel Cibles Array: Associate Base C. Bage Vernes Boiron (Ly) Bosser (Lyor) C.A.Ldo-Fr. (C.C.L.) Cardii C.E.G.E.P. C.F.P.I. C.F.P.I. C.A.L.M. Codetour Conforarra Creeks Deuphrn Delmas Demachy Worms Ce Devanisy Devike Editions Belfond Europ. Propolision Financy Grand Cardii | 3590<br>284<br>79<br>785<br>316<br>229<br>770<br>400<br>695<br>149<br>260<br>890<br>272<br>1050<br>145<br>337 80<br>820<br>220<br>115<br>192 50<br>225<br>125<br>98 10<br>381<br>210<br>930<br>800<br>185<br>102 10<br>760 | 224 30 a 250 205 98 85 | Internal Computer IP.B.M. Locarrica Locarric Mara Corne. Molex Publ Filipacchi Razal Rhone-Alp.Eca (Ly.) SH.M. Select Invest (Ly) Sopra TF1 Thermador H. (Ly) United Y. SLaurext Groupe  LA BOURSE  36-1 | 149 60<br>102 50<br>340<br>130<br>260<br>277 50<br>289 50<br>214<br>96<br>680 | •     |

#### MATIF Notionnel 10 %. – Cotation en pourcentage du 26 décembre 1991 Nombre de contrats estimés: 6 643 environ

| 1.01101 | 0 00 00          |                  |                  |  |
|---------|------------------|------------------|------------------|--|
| COURS   | ÉCHÉANCES        |                  |                  |  |
|         | Déc. 91          | Mars 92          | Jain 92          |  |
| Peruier | 186,90<br>186,56 | 107,99<br>106,98 | 187,90<br>107,84 |  |
|         | Options sur      | notionnel        |                  |  |
|         |                  | 1                |                  |  |

| PRIX D'EXERCICE | OPTIONS | D'ACHAT | OPTIONS DE VENTI |        |
|-----------------|---------|---------|------------------|--------|
|                 | Mars 92 | Juin 92 | Mars 92          | Juin 9 |
| 106             | 1,32    | -       | 0,43             |        |
|                 |         |         |                  |        |

#### CAC40 A TERME

| FORMIC . U 055       |                       |                |                    |  |  |
|----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--|--|
| COURS                | Décembre              | Janvier        | Février            |  |  |
| Dernier<br>Précédent | 1 717<br>1 <b>707</b> | 1 734<br>1 713 | 1 733.5<br>1 714.5 |  |  |

#### **CHANGES**

Volume

#### Dollar : 5,15 F ↓

Dans l'attente d'une nouvelle baisse des taux américains, le dollar continuait son mouvement de reflux, vendredi 27 décembre, de reflux, vendredi 27 décembre, atteignant même son niveau le plus bas depuis quatorze mois sur le marché des changes japonais. A Paris, le billet vert a ouvert à 5,15 F contre 5,1725 F à la cotation officielle de la

FRANCFORT 26 déc. Dollar (eq DM) ... 1,5128 1,5875 TOKYO 26 déc. 27 déc. Dollar (en yens). 126,65 125,75

MARCHÉ MONÉTAIRE Paris (27 décembre)... 10 9/16-10 5/8% New-York (26 décembre)\_

#### PARIS (INSEE, base 100 : 28-12-90) 24 déc. 36 déc. Valeurs françaises ... 111,80 113,10 Valeurs étrangères ... 163,60 103,40 (SBF, base 100 : 31-12-81) Indice pénéral CAC 457.40 465.20

**BOURSES** 

(SBF, base 1 000 : 31-12-87) indice CAC 40 \_\_\_\_ 1699,18 1722,40 NEW-YORK (Indice Daw Jones) 24 dec. 26 dec. ... 3050,98 3882,96 | LONDRES (Indice a Financial Tames s) | 24 déc. 26 déc. | 100 valeurs | 2 384.40 Cles | 30 valeurs | 1 813 Cles | Mines d'or | 143.90 Cles | Fonds d'Etat | 86,48 Cles |

... 43/8%

#### FRANCFORT 4 déc. 26 déc. Cles Cles TOKYO 26 déc. 27 déc. Nikkei Dow Jones 22 555,87 22 437,32 Indice général ......... 1 685,55 1 685,11

### A nos lecteurs

améliorations aux tableaux du d'intérêt des euromonnaies».

Les devises : l'écu, ainsi que la peseta, qui gagne en importance sur les marchés, sont désonnels pris en compte. En revanche, nous evons supprimé les cotations du florin et du franc belge, devises étroitement liées au mark allemand

Nous avons appporté plusieurs de fluctuation. Le lecteur continuere de trouver le cours quotidien marché interbancaire des au comptant de ces deux devises devises » et à celui des « taux dans la page des marchés finan1.15

11.0

Les taux d'intérêt : l'échéance de deux mois est remplacée par celle de trois mois, qui fait l'objet de transactions nettement plus nombreuses. Quant aux taux au jour le jour, leur publication ne s'imposait plus en raison de leur et qui ont perdu toute autonomie volatilité extrême.

### MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                       |                   |        | <del></del>            |                  |  |
|-----------------------|-------------------|--------|------------------------|------------------|--|
|                       | COURS COMPTANT    |        | COURS TERME TROIS MOIS |                  |  |
|                       | Demandé           | Offert |                        |                  |  |
| \$ E-U                | 5,1525            |        | Demandé                | Offert           |  |
| Yen (190)             | 4 800E            | 5,1600 | 5,2280                 | 5,2385           |  |
| Ece                   | 6,9218            | 4,0958 | 41313                  | 4 1435           |  |
| Deutschemark          | 2 4440            | 6,9312 | 6,9150                 | 6.9313           |  |
| Statut spicos         | 3,9108            | 3,4225 | 3,4190                 | 3,4285           |  |
| Lire italieuse (1000) | -3/0300<br>4 7963 | 3,8466 | 3,8525                 | 3.8664           |  |
| Livre sterline        | 4.5923            | 4,5168 | 4,4700                 | 4.4915           |  |
| Peseta (100)          | 9,7098            | 9,7292 | 9,6947                 |                  |  |
| - And (190)           | 3,3555            | 5.3720 | 5 22.40                | 9,7205<br>5 3435 |  |
|                       |                   |        | ا کاپاکائیات ا         | 2.476            |  |

### TAUX D'INTÉRÊT DES EUROMONNAIES

|           |                                                                |                                                                                 |                                                                                    | OHIO                                                             | MANI                                                                | <b>:</b> 5                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|           | UN MOIS                                                        |                                                                                 | TROIS MOIS                                                                         |                                                                  | SIX MOIS                                                            |                                                              |
| \$ E-U    | Demande                                                        | Offert                                                                          | Demande                                                                            | Offert                                                           | Demandé                                                             | Offert                                                       |
| Yes (100) | 4 3/4<br>6 5/8<br>9 3/4<br>8 1/4<br>13 1/2<br>10 7/8<br>12 5/8 | 4 15/16<br>6 1/16<br>10 3/4<br>10<br>8 1/2<br>14 1/2<br>11<br>12 7/8<br>10 7/16 | 4 1/4<br>5 13/16<br>10 9/16<br>9 5/8<br>8 1/16<br>13<br>10 7/8<br>12 5/8<br>10 1/4 | 4 7/16<br>5 15/16<br>10 11/16<br>9 7/8<br>8 5/16<br>13 1/2<br>11 | 4 3/16<br>5 5/8<br>10 1/2<br>9 11/16<br>8<br>13<br>10 7/8<br>12 5/8 | 4 3/8<br>5 3/4<br>10 5/8<br>9 15/16<br>8 1/4<br>13 1/4<br>11 |

Ces cours indicatifs, pratiqués sur le marché interbançaire des devises, nous sont communiqués en fin de matinée par la Salle des marchés de la BNP.





• Le Monde • Samedi 28 décembre 1991 19

## MARCHÉS FINANCIERS

| BOURSE DU 27 DECEMBRE  Cours relevés à 10 h 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Company SALEURS Cours Practing Doming % cours +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | glement mens                                                                                                             | suel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Compan-<br>sacon VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cours Pretuler Destrier % pricéd. cours toues +-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \$210 CALE 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Coxes Premier Densier % Compe-<br>priodd. coxes coxes +- Select                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P VALEURS Coors policid. Coors Coors                                                                                     | % Comput-<br>+- secon VALRURS Cours<br>periods.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pretaint Derwint 5, 365 Gén. Betz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 390 10 394 30 394 30 + 3 74<br>149 148 20 149 20 + 0 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1450   Paris Ris.   1460   1465   1460   1465   1460   1465   1460   1465   1460   1465   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1460   1 | 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LY MAH                                                                                                                   | 390   SSPHA   329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 458 458 + 0 96 82 Gd Minopol. Garnines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83 48 50 32 32 -0 16 40 32 05 32 286 60 0 37 72 77 77 -2 24 107 109 40 109 40 +2 24 453 50 355 0 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 345 50 34 |
| S70   CSP   S98   S98   S95   S95   -0 44   S98   S95   S9 | 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SCOA                                                                                                                     | 186   Bectratur   182   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 40   15 40   160   17 15 40   15 40   160   17 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 40   18 15 | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97   Concept SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | St. Rossignal  789                                                                                                       | 01001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 19 1 65 Zamba Cop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VALEURS du nom. coupon VALEURS préc. cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALEURS Cours Derrier Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALEURS COURS Devalor pric. cours                                                                                        | VALEURS Frais Incl. met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Emission Rachar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /ALEURS Frais Incl. met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MARCHE OFFICIEL COURS COURS COURS DES BILLETS MC ET Extra-Unia (1 usq) 5 172 Cr fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cripor-Desertise   748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALES                                                                                                                     | Epergene Columence.   1631 29   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   1587 63   15 | Fruccionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 125 10 122 05 salot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Belgique (100 P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | See   See | Candent   20     20   30     20   30     20   30     20   30     20   30     20   30     20   30     30   30     30   30 | France Investise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Patritorino Patriate 214 25 210 05 Parvalor 517 28 605 18 Placement A 1277 69 1252 64 6 6322 60 6942 66 6322 60 6942 66 6322 60 6445 17 84017 14 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PUBLICITÉ<br>FINANCIÈRE<br>Renseignements :<br>46-62-72-67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



PRÉVISIONS POUR LE 28 DÉCEMBRE 1991



Samedi : frais et enscleillé. – Les conditions anticycloniques vont prédominer durant ce week-end. Du Nord-Pas-de-Calais aux Ardennes, le ciel restera très nuageux à couvert. Sur les Pyrénées, les nuages seront encore abondants, mais l'après-midi le soleil fera de belles apparitions au-dessus de es. De l'extrên la Corse, les nuages seront prédominants avec quelques averses en Corse. Sur le reste du pays, les brouillards fin de matinée. L'après-midi, le temps

sera bien ensoleillé et frais en général, mais le ciel se couvrira par le Nord, de la Bretagne au nord-est. Le vent de Nord-Est sera faible sur le pays. Le mistral et la tramontane faibliront à 30 km/h. Au lever du jour les températures avoisineront 0 à - 2 degrés en général, jusqu'à - 5 degrés localement ératures maximales atteindront 4 à 6 degrés sur la moitié Nord, 0 2 degrés sur l'Est, 6 à 8 degrés sur le Surf-Quest Sur le Sud-Est et en Corse elles iront de 10 à 12 degrés.

PRÉVISIONS POUR LE 29 DÉCEMBRE 1991 A 12 HEURES TU



| TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé Valours extrêmes relevées entre le 27-12-91 le 26-12-1991 à 8 heures TU et le 27-12-1991 à 6 heures TU                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| AJACCIO 13 4 D BIARRITZ 10 0 N BORDEAUX 8 - 2 C BOURGES 2 2 B BREST 8 8 C CAEN 9 7 C CHERBOURG 10 7 C CHERBOURF 6 - 4 C DIJON 2 1 C GRENOBLE 4 - 3 N LILLE 9 6 C LIMOGES 7 0 C LIMOGES 7 1 C | TOULOUSE               | LOS ANGELES 18 9 N LUXEMBOURG 2 2 B MADRID 8 -4 D MARRAKECH 23 6 M MEXICO 30 14 P MILAN 8 -8 D MOSTOU -10 -10 0 MOSCOU 10 -10 0 MOSCOU 1 -9 C PALMA-DEMAI 14 -1 D PEKIN 4 -11 D RIO-DEJANEIRO 30 26 D ROMB 12 2 D STOCKHOLM 21 23 C STOCKHOLM 20 D SYDNEY 28 20 P TOKYO TUNIS 14 4 D VARSOVIE 2 2 C VENISE 5 -2 C VIENNE 4 2 P |  |  |  |
| A B C cuef couvert                                                                                                                                                                           | D N Ciel orage nuageux | P T + neiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |

TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

## CARNET DU Monde

#### Naissances

Après de longues années d'attente Marie-Camille ROCA (Matti)

a la très grande joie d'annoncer la nais-sance de sa première arrière-petite-fille,

chez Laure et Gieseppe INNOCENTI

Aix-en-Provence.

<u>Mariages</u>

M= Simpune CARRIER, M. et Me Roger CARRIER, sont heureux de faire part du mariage

> Martine avec René HENRICH,

célébré à Paris le 20 décembre 1991.

103, rue du Chemin-Vert, 75011 Paris. 15 ter, rue des Tournelles, 94240 L'Haÿ-les-Roses.

<u>Décès</u>

M. Jacques Chirac, maire de Paris,

président du conseil d'administration, Les administrateurs et l'ensemble du nel de l'atelier parisien d'urba ont le regret de faire part du décès de

M. Louis ARRETCHE, architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux.

survenu le 20 décembre 1991.

- Nevers.

M= Louis Babel.

son épouse, Et ses enfants ont la douleur de faire part du décès de

Louis BABEL, ingénieur de l'École centrale des arts et manufactures, ancien directeur des acièries d'Imphy, ancien directeur des techniqu et procédés nouveaux Creusot-Loire,

ancien combattant 1939-1945,

ancien prisonnier 1939-1945.

survenu le 26 décembre 1991.

Les obsèques auront lieu le samed 28 décembre, à 14 h 15, en la chape du centre hospitalier de Nevers.

Samedi 28 décembre

modernes et contemporains Dimanche 29 décembre

Cannes, 15 heures, tableaux

Caunes, 15 heures, mobilier,

FOIRES ET SALONS

Villefranche-sur-Mer, Charbon-

nières, Fayence, Cernay-la-Ville,

MERCREDI 25 DECEMBRE 1991

TACOTAC

LEN\* 967 693 GAGNE 400 000 F

TOUS LES BILLETS SO TÉRMINANT PAR

DATE LIMITE DE PAIEMENT DÉS LOTS : MERCREDI 25 MARS 1993

52 \* TRANCHE TIRAGE DU 26 DECEMBRE 1991

Le Monde

RADIO TELEVISION

40 000 F

4 000 F

400 F

40 F

10 F

**36**59236

20H35

67 693

7 693

693

93

3

II, rue de la Chaussade.

**WEEK-END** D'UN CHINEUR - M= Firmin Campan, Ses enfants, petits-enfants et arrière-

M. Firmin CAMPAN. inspecteur général de l'instruction publique en retraite,

survenu à Perpignan le 20 décembre 1991, à l'âge de quatre-vingt-six ans,

et vous adressent leurs remerci pour vos marques d'amitié.

M. et M= Michel Colot, M. et M= Jean-Claude Labarre, M. et M= Guy Fenouil, M. et M= Bruno Colot,

leurs enfants et petits-enfants, Les familles Van der Wout, Bergadou. Vicaire. Breuleux. Thaler et Guigou, ont la douleur de faire part du décès de

M. Armand COLOT. ingénieur général des Mines

(en retraite), commandeur de la Légion d'honneur, officier du Mérite saharien, survenu le 21 décembre 1991, au La cérémonie religieuse a eu lieu

dans l'intimité en l'église Saint-Rémond du Pradet. Cet avis tient lieu de faire-part. Polytechnicien (promotion 1919 normale), ingénieur au corps des Mines, M. Armand Colot, qui a fait la plus

grande partie de sa carrière de fonc-tionnaire en Algérie, a attaché son nom aux découvertes d'hydrocarbures au La Société nationale de recherche et d'exploitation des pétroles d'Algérie -S.N. Repal. - créée à son initiative et qu'il a dirigée jusqu'en 1962 a cu, à partir de 1956, un rôle déterminant dans la mise en valeur des gisements de pétrole à Hassi-Messaoud et du gaz

M<sup>™</sup> Georgette GIRARDIN,

naturel à Hassi-R'McL

veuve Maurice GIRARDIN, est décédée le 25 décembre 1991.

De la part de Ses enfants, André et Henriette Gomes François et Zette Gomes, Ses petits-enlants, Laurent et Geneviève Gomes, Lorraine Gomes et Julie Lochard. Rémi et Danièle Gomes, La famille Tomasi.

Les obsèques ont lieu le si 28 décembre, à 12 houres, au cimetière du Montparnasse, porte principale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

- Nous avons la douleur de faire Véronique JORDAN-ROMAN,

M. le docteur Louis Campan et Ma, Leurs enfants et petits enfants, survenu le 21 décembre 1991.

Nous dirons au revoir à Véronique le 2 janvier 1992 au cimetière du Père-Lachaise, à 15 h 30.

M= Gabriel Lucas, Ses enfants Louis et Patricia, Jean e Françoise, François et Martine, Thé-rèse, Pierre et Agnès, Et ses petits-enfants, Et ses petits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de

M. Gabriel LUCAS, professeur de géologie historique à l'université Pierre-et-Marie-Curie,

rappelé à Dieu le 25 décembre 1991, en sa quatre-vingt-cinquième année 3, rue Paillet, Paris-5.

Les obsèques auront lieu le samedi 28 décembre, à 8 h 30, en l'église Saint-Etienne-da-Most

Ni fleurs ni couronnes, des prières.

Des offrandes seront recueillies pour soutenir des familles nécessiteuses visi tées par la Conférence Saint-Vincent-de-Paul.

Mª Armeile Danysz. Me veuve Jacques Wautier, ses filles, Christophe Wautier,

Odile et Hubert Bouzon, Florence Wautier, ses petits-enfants, Estelle, Mathias, Bertille, Florian et

es arrière-petits-enfants Pierre et Françoise Le Bon Des-Alice Hardy

et ses filles Armelle et Christel, Annette Millet, ses neveux et nièces M= Marcelle de Sanoi M<sup>ss</sup> Denise de Sanoit, Jacques et Isabelle de Sanoit et leurs enfants,

Mª Redier de Bollardière M. et Ma Emmanuel Bihan,

ont la douleur de faire part du décès de M= venve Pierre MILLET-MILLEPIERRES.

survenu à son domicile, le 23 décembre 1991, dans sa quatre-vingt-dix-sep-

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 30 décembre, à 13 h 45, en l'église Saint-Dominique, 16-20, rue de la Tombe-Issoire, Paris-14, suivie de

78, place Saint-Jacques, 75014 Paris.

- M. et M= Bernard Gueret, s parents, M. Patrick Carrouer,

Et sa femme Brigitte, née Guéres, Leurs enfants, M. Régis Guéret, M. Nicolas Gudret, Ses frères, sœur, beau-frère, neveu et

Sa famille et ses amis, ont la douleur de faire part du décès

M. Jean GUÉRET, directeur éditorial, professeur à l'École des beaux-arts

le mardi 24 décembre 1991, à l'âge de . trente-neuf ans, muni des sacrements la cérémonie religieuse aura tieu le samedi 28 décembre, à 15 heures, en l'église de Gonneville (Manche).

La Tounauderie, 50260 Le Valdécie,

Messes anniversaires

M= Francine de SURGY

quittait les siens.

En commémoration, la grand-messe du dimanche 29 décembre sera célébrée à son intention en la cathédrale de Quimper, par le chanoine Paul de Surgy, doyen du Chapitre.

Anniversaires - Le 28 décembre 1986 disparaissait

SIVA SOUBRAMANIEN.

De la part de Josette, son épouse. Krishna et Indira, ses enfants.

- Il y a un an, le 27 décembre 1990

Adriana TOURAINE

A tous ceux qui l'ont connue et aimée, il est demandé une pensée pour elle, qui a illuminé notre vie.

Alain Tournine, Marisol et Michel, Philippe et Isabelle, Pirto et Monica, Maluka et Aquiles.

32, boulevard de Vaugirard, 75015 Paris.

272THT Tarif Étudiants 50 F la ligne H.T.

## Bilan et perspectives

L'année s'achève sur un total de 248,80 francs, somme que les phi-latélistes auront dû dépenser pour acheter tous les timbres émis en 1991. Un total, à comparer aux 268,87 francs de l'an passé, auquel on peut ajouter 261 francs correspondant aux divers carnets de tim-bres d'usage courant (à couvertures publicitaires: Mozart, Jeux olym-piques; aux nouveaux tarifs du 19 août) et aux enveloppes « Dis-

tingo» lancées le 4 novembre. Entre dans ce total un carnet de dix timbres Marianne de Briat, commercialisé « en cachette » le

permettront de gagner des voyages en Egypte, au Kenya, à Séville, etc. Des opérations de promotion du timbre se succéderont ainsi jusqu'à l'automne 1994, date à laquelle le Parc floral de Vincennes pourrait accueillir le premier Salon euro-péen du loisir philatélique.

Le programme d'émissions 1992 Le programme d'emissions 1992 sera marqué par le lancement d'une série artistique européenne (quatre timbres en 1992, 6 en 1993 et 4 en 1994), chaque pays de la Communauté devant fournir une œuvre d'un de ses artistes vivants (on connaît déjà Tàpies pour l'Es-

Un carnet dont l'émission a suscité de nombr



8 octobre par la RP de Marseille-Colbert, pour le centenaire de ce bureau, avec couverture imprimée spécialement pour la circonstance. Cette procédure locale, totalement proscrite en théorie, qui a suscité de nombreuses protestations, a été suivie de la - sage - décision d'une prochaine réimpression de ce carnet, en quantité suffisante, par l'Imprimerie des timbres-poste de Périgueux, pour satisfaire toutes les demandes et casser ainsi la spécu-lation dont il est cause.

L'année 1992 sera marquée par le lancement d'une campagne de publicité – un investissement de plus de 2 millions de francs financé par l'Association pour le développement de la philatélie (ADP) - en janvier-février en faveur du timbre de collection, dans l'Equipe Magazine, Paris-Maich, Géo, Sciences et Vie Junior et Trente Millions d'Amis. Ces titres accueilleront des doubles pages de philatélie thématique qui se rapportent à leurs spécialités. Avec, à la clef, des concours qui

pagne et Delvaux pour la Beigi-que). Les «Europa» 1993 (sur le thème de l'art contemporain) entreront dans le cadre de cette série et seront exceptionnellement imprimés au format des tableaux. Enfin, la Poste a fait appel à des artistes de renom, Moretti et Nicky de Saint-Phalle, pour le graphisme des timbres consacrés à l'homme de Tautavel (juin) et au marché unique européen (octobre).

En 1993, les philatélistes ne devraient pas échapper à un timbre Eurotunnel. En 1994, peut-être, à Coluche et à Yves Montand.

Rubrique réalisée par la rédaction du mensuel le Monde des philatélistes 5, ree Antoine-Bourdelle 75015 Paris Tél.: (1) 40-65-29-27 Spécimen récent sur demand contre 15 F en timbres.

#### En filigrane

• Un timbre finlandais en vision stéréoscopique, -La Finlande a émis, le 1= novembre, deux timbres se tenant, séparés par une marge blanche, pour célébrer le centenaire de la fondation de la Guilde des chimistes de l'Ecole des hautes études techniques, représentant une molécule de camphre et un flacon Erlenmeyer. Ces deux timbres, pratiquement identiques, sont imprimés de manière à être vus en relief en vision stéréoscopique. • Vente. - La Posta du village (Rennes, tél. : 99-79-27-02) diffuse son

catalogue de vente à prix nets : plus de mille trois cents lots classiques de France et de documents et autographes de toutes épo-ques. A noter, à 12 000 F, signature de Danton au bas d'un décret manuscrit de l'Assemblée nationale du 20 août 1792; à 8 000 F, une « Résidence de France», avec cachet d'arrivée au dos, du 25 mars 1912; à 1500 F, une médaille d'honneur des Postes et Télégraphes attribuée à Antoine Portail en 1882 (première année d'attribution); des autographes de Bonaparte (7 400 F), Sully Prudhomme (500 F); une photo dédicacée de Nungesser (700 F) ... · Le Gibbons Stamp

Monthly et les bateaux. -Le mensuel philatélique anglais Gibbons Stamp Monthly propose avec sa livraison de décembre une vingtaine de timbres sur les bateaux, une pochette de chamières et un petit album pour les classer (Stanley Gibbons, 5 Parkside, Christchurch Road, Ringwood, Hampshire BH24 3SH, Angleterre).



Co quitte.

'sugar

e serie

----

4 . . . .

---

5-1-

- -

Agreement to the second

...

2212 Taraka sa Taraka sa

1. 54

---

PIERRE GEORGES

### La reine règne

a reine meurt mais ne se rend pas. Elisabeth d'Angleterre qui règne depuis quarante ans, n'aurait pas l'in-tention d'abdiquer en faveur de son cher fils, Charles le Languissant, ainsi voué au polo, aux prises d'armes et à l'environne-

La reine règne. C'est son droit, et même, pourrait-on dire, Dieu est son droit. Elisabeth donc, qui, à la télévision, s'adressait à ses sujets, n'a pas eu de mots trop graves pour souligner combien, de par le monde, le changement s'effectuait à « une vitesse déroutante ». Et une reine d'Angleterre n'airne point trop à être déroutée.

En regardant, sur TF 1, ce reportage acidulé, enfin un point d'ancrage dans un monde en folie, comment ne pas en effet imaginer le désarroi de la famille d'Angleterre devant ces temps révolutionnaires ? Déjà l'idée européenne, sorte de lèse-majesté supranationale, ne pouvait pas ne pas inquiéter à Buckingham. Et sans doute dans le comportement de John Major à strich a-t-on sous-estimé la part prise, horresco referens, per la main de la reine.

C'est qu'à souligner que la une île et demie, on a trop oublié l'essentiel, à savoir que c'est aussi un royaume. Certes, des esprits chagrins pourraient

faire remarquer que tout n'est pas aussi confit au royaume du Danemark. Que, pour ne parler que d'eux, le roi des Belges, la Espagnols ou le Grand Duc des Luxembourgeois, n'ont plus de ces soucis mesquins, acceptant d'être vassaux à Bruxelles s'ils restaient maîtres chez eux.

Mais la reine d'Angleterre est

autre qui vient, concernant son royal avenir, de faire connaître son royal avis. J'y suis, j'y reste. Elle répondait ainsi à ceux qui, se fondant sur des précédents et la nécessité de vivre avec son temps, estimaient jusdirent même, à Londres, les micros-trottoir impertinents. avait fait son temps. Quarante ans, en arithmétique républicaine près de six septennats, cela peut effectivement conduire bien bas dans les son-

La reine qui ne pardonnera pas au *Times* la cruauté insigne de ces deux photos distantes côte, façon « avant/après », a fait savoir que le débat était. provisoirement, clos. Et elle n'avait pas tort. Pour deux raisons évidentes. La première, cartésienne : deux reines-mères en Angleterre, ce serait évidemment une de trop. La seconde, pretique : Léon Zitrone n'en a pas terminé avec ses révisions.

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-kındi.
Signification des symboles : > signalé dans « le Monde radio-télévision » ; □ Film à éviter ; ■ On peut voir ; ■ Ne pas manquer ; ■ ■ Chef-d'œuvre ou classique.

### Samedi 28 décembre

23.40 Téléfilm : 13.50 Jeu: Millionnaire.

14.10 La Une est à vous. Avec la série Mett Houston. 17.35 Divertissement : Mondo Dingo.

TF 1

18.00 Magazine : Trente millions d'amis. 18.30 Jeu : Une familie en or. 18.55 Série : Marc et Sophie. 19 25 Jan . La Roue de la fortune.

19.50 Tirage du Loto (et à 20.40). 20.00 Journal, Tiercé, Tapis vert et Météo. 20.45 Variétés : Sébastien c'est fou l

22.30 Magazine : Cache-cache. Invité : Gérard Jugnot. 23.20 Téléfilm :
Le Voyage au long cours.
Au moment de partir à la retraite, un médecin se rend à un congrès à Paris...

0.50 Journal et Météo

14.55 Magazine : Sports passion (et à 15.25). Basket-ball : Open Tourtel du Centenaire (France-Europe, en différé). 15.15 Tiercé en direct de Vin-

cennes. 17.30 Série : Les Cinq Demières Minutes. 18.55 INC.

19.05 Divertissement: La Caméra cachée. 19.50 Trois minutes pour faire 19.50 Trois minutes pour faire lire. Présenté par Michel Polec. Un homme dans la foule, de Budd Schulberg; Jeunsse sans dieu, d'Odon von Horvath; le Voleur de poèmes, de Claude Roy; Pardre son chemin, d'A. Cheng.

20.00 Journal, Journal du trot

et Météo. 20.45 Magazine : La Nuit des héros. 22.25 Magazine : Double jeu. Les Cadevres à la pelle. (dernière partie). 1.10 Journal et Météo. FR 3

14.00 Variétés : Eurotop. — De 15.00 à 19.00 La Sept — 19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.12 à 19.35, le journal de la région.

De 20.00 à 0.05 La Sept 0.05 Magazine : L'Heure du golf.

**CANAL PLUS** 14.02 Les Fables géométriques. 14.05 Téléfilm : Le Point de rupture. 15.35 Le Journal du cinéma. 16.15 Documentaire : Requins,

les tueurs de l'océan.

17.05 Les Superstars du catch. En clair jusqu'à 20.35 18.00 Décode pas Bunny.
19.05 Dessin animé:
La Grande Supercherie. 19.30 Flash d'informations. 19.35 La Top.
20.35 Téléfilm : L'Irlandaise.
Un publicitaire s'acquitte
d'une dette morale.

22.00 Les Nuls... l'émission. 22.00 Les ruis... 1 emission.
23.00 Cinéma : Histoires
de fantômes chinois. w
Film chinois (Hongkong) de
Ching Siu Tung (1987). Avec
Leslie Cheung, Wong Tsu
Hsien, Wu Ma.

0.30 Cinéma : Europa Europa. 
Film franco-allemand d'Agnieszka Holland (1990) (v.o.).

Sports 3 dimanche. Spécial Japon. A 15.30, Trot en direct de Vincennes.

LA 5

14.45 Magazine :

17.45 Dessin animé :

18.15 Magazine :

20.05 Les Fables o

20.10 Série : Benny Hill.

23.15 Journal et Météo.

0.55 Musique : Cocktail de nuit.

France.

23.35 Dessins animés : Spécial Tex Avery (v.o.).

**CANAL PLUS** 

1992.

17.15 Magazine : Montagne. Les 7000 Marches.

Lucky Luke.

A vos amours.

15.00 Série : Capitaine Furillo. 15.55 Série : Riptide. 16.45 Série :

La Loi de Los Angeles. 17.35 Divertissement : Frog Show.

17.50 Magazine : Intégral. Rallye Pans-Le Cap. 18.30 Rallye : Paris-Le Cap Amvée de l'étape. 19.05 Série : L'Enfer du devoir.

20.25 Rallye: Paris-Le Cap. 20.40 Météo. 20.45 Série : Perry Mason. Le Mauvais Joueur. Un redoutable homme d'af-faires est assassiné.

20.00 Journal.

22.25 Magazine : Ciné Cinq. 22.40 Sport :
Patinage artistique.
Championnat du monde professionnel de figures à
Washington.

23.40 Journal de la nuit,

M6 14.50 Série : Laredo.

15.45 Série : Les Aventures de Papa-Poule. 16.45 Série : Hongkong connection.

17.35 Série : Le Saint. 18.25 Série : Les Têtes brûlées. 19.20 Magazine : Turbo. 19.54 Six minutes d'informa-

tions. 20.00 Série : Papa Schultz. 20.00 Serie : Papa Schultz.

20.40 Téléfilm :
Marchands de rêves.
L'histoire du cinéma américain, des débuts du muet à

l'industrie hollywoodienne 23.55 Musique : Rapline. 0.00 Six minutes d'informa

LA SEPT

15.00 Mozart et la musique de chambre. 5. Les der

16.00 Documentaire: Pasqua Olmeta. 17.00 Avis de tempête.

### 18.50 Cinéma d'animation :

images. 19.00 Cinéma d'animation L'œil entend, l'oreille voit.

20.00 Le Dessous des cartes 20.05 Histoire parallèle.

21.10 Le Lac des cygnes. 22.55 La Courrier des téléspectateurs.

23.00 Soir 3. 23.20 ➤ Documentaire : Bernard Lavilliers. 0.05 Cinéma d'animation :

lmages. 0.15 Documentaire : Innisfree 1.35 Documentaire: Por Primera Vez.

#### FRANCE-CULTURE

20.30 Photo-portrait. Jean-Paul Pigeat, conseiller du ministre de la culture pour la créanor

20.45 Dramatiques. Los Rois, d'après Julio Cortazar: Fin d'un jeu, d'après une nouvelle de Julio Cortazar.

22.35 Musique : Opus. Le Kawashi Ondo. Une fête bouddhiste à Osaka. 0.05 Clair de nuit.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.00 Opéra (donné le 21 décem-Opéra (donné la 21 décembre au Grand Théâtre de Genève): La Chauve-Souris, opératte en trois actes, de J. Strauss, por le Chour du Grand Théâtre de Genève et l'Orchestre de la Suisso romande, dir. Armin Jordan; sol.: Patrick J. Reftery, Cynthia Lawrence, Bodo Schwanbeck, Jeanne Pland, Michael Schade, Jeffrey Black, Helmut Holzepfel, Nathalie Dessay, Ferry Gruber, Charles Baron, Michael Graus.

0.05 Poussières d'étoiles.

### Vendredi 27 décembre

TF 1

LA (IGALE BONNE ANNEE نتمنى لكم عاماً سعيدا

20.40 Variétés : Tous à la Une. 22.35 Magazine:

23.45 Documentaire : Histoires naturelles. 0.35 Série : Passions.

1.00 Journal, Météo

A 2

±2 € 2007

1 3 1 1 1 2 1 7 Tell

. •

, . · • • •

1

. ---

4.5

.. ; , \*

. ... 1

...13

. 1

. . . = 2

20.50 Jeu: Fort Boyard. 22.10 Téléfilm : L'Enfant des loups (1ª par-

23.35 1. 2. 3. Théâtre. 23.45 Cinéma : Casque d'or. BER Film français de Jacques Becker (1952).

FR 3



20.45 Opéra-bouffe : La Vie parisierme (1º acte). Opéra-bouffe en deux actes de Jacques Offenbach. 21.50 Journal et Météo. 22,10 Opéra-bouffe :

La Vie parisienne (2- acte). (2- acte).

Magazine : Caractères.
1492-1992 : faut-il fêter
Chistophe Colomb? Invités :
André Bartisci (l'Horizon
rompu) : Bartolomé Bennasser (1492, un monde nouvesu?) : Régis Debray (Christophe Colomb, le visiteur de l'aubel; Serge Gruzinski (His-toire du Nouveau Monde); Michel Lequenne (la Décou-verte de l'Armérique).

**CANAL PLUS** 

20.35 Téléfilm : La nuit tombe sur Manhattan 22.45 Flash d'informations. 23.00 Cinéma : Batman. ■ ■ Film américain de Tim Burton

LA 5

20.45 Téléfilm: Traquée par la police.
23.00 Divertissement : Oh les girls l

23.55 Journal de la nuit. M 6

20.40 Téléfilm: Pilote de chasse. 22.15 Série : Equalizer. 23.10 Magazine : Emotions, charme et érotisme.

23.35 Magazine : Culture rock. 0.00 Capital. 0.05 Six minutes d'informa-

LA SEPT

21.00 Téléfilm : Sésame, ouvre-toi. 22.30 Téléfilm : La Rebelle. 23.45 Court métrage : L'Aventure d'une baigneuse.

FRANCE-CULTURE 20.30 Radio-archives. 21.30 Musique : Black and Blue. 22.40 Les Nuits magnétiques.

0.05 Du jour au lendemain. Oans la bibliothèque de... Marcelin Pleynet. 0.50 Musique : Coda (4).

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert\_La Vie parisienne opéra-bouffe en cinq actes d'Offenbach. En simultané 23.07 Poussières d'étoiles

TF 1 13.20 Série : Hooker. 14.15 Série : Rick Hunter, inspecteur choc. 15.15 Série : Les Dossiers de l'inspecteur Lavardin.

16.45 Disney parade. 18.10 Série : Tarzan. 18.50 Le Journal de l'année 1991. 20.00 Journal, Tiercé, Météo

et Tapis vert.

20.45 Cinéma : Sissi
face à son destin. Film autrichien d'Ernst Maris-chka (1957). Avec Romy Schneider, Karl Heinz Boehm, Magda Schneider.

22.40 Magazine: Ciné dimanche. 22.45 Cinéma :

New-York, New-York. Film américain de Martin Scorsase (1977). Avec Liza Minnelli, Robert De Niro, Lio-nel Stander.

1.05 Journal et Météo.

1.00 La Flamme olympique en 13.20 Dimenche Martin (et à 15.45). 14.50 Série : Mac Gyver. 17.20 Documentaire : L'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau. 14.00 Série :

18.10 1. 2. 3. Théâtre (et 1.00). 18.25 Magazine : Stade 2. 19.25 Série : Maguy. 20.00 Journal, Journal du trot et Météo.

20.45 Téléfilm: Salut les coquins. Où les méchants ne sont pas forcément ceux qu'on croit... 22.10 Soirée spéciale : La Nuit du sport. Rétrospective de l'année

0.30 Journal et Météo. FR3

13.20 Magazine: D'un soleil à l'autre. 13.50 Magazine :
Faut pas rêver.
Inde : Tarnetar, la foire au
martage; Belgique : Les Diamantaires d'Anvers; Ethiopie : le Train Diibouti-Addis

Le Gang des tractions. La Java bleue. 15.20 Magazine : 24 Heures. 16.30 Documentaire : Shirley au pays des babouins. Avec la primatologue améri-caine Shirley Strum.

17.00 Les Nuls... l'émission. 18.00 Cinéma : Les dieux sont tombés sur la tête... la suite. B Film botswanais de Jamie Uys (1988). Avec N'Xau, Lena Farugia, Hans Strydom.

---- En clair jusqu'à 20.35 --19.30 Flash d'informations. 19.35 Ca cartoon. 20.30 Magazine: 20.35 Cinéma : Le Petit Criminel. ===

22.10 Flash d'informations. 22.15 L'Equipe du dimanche. Football; Actualité; Football américain.

1.00 Cinéma : Outremer.

Dimanche 29 décembre

LA 5 13.20 Série: Tant qu'il y aura des bêtes. 14.15 Téléfilm : Tarzan,

le mystère du Kulu. 15.45 Série : L'homme qui valait 3 milliards. 17.15 Série : Un privé nommé Stryker.

19.00 Le 19-20 de l'informa-18.20 Série : L'Enfer du devoir. 18.50 Rallye : Paris-Le Cap. Arrivée de l'étape. tion. De 19.12 à 19.35, le journal 19.25 Spécial Roucasseries.

20.00 Journal. 20.45 Divertissement : Election de Miss France 20.25 Rallye : Paris-Le Cap. 20.35 Météo. 20.45 Cinéma : 22.50 Magazine : Le Divan.
Rétrospective de l'année, sur
le thème «Les femmes et
l'amour».

Film britannique de Stanley Kubrick (1975). Avec Ryan O'Neat, Marisa Berenson, Patrick Magee. 0.10 Magazine: Top chrono. 0.35 Rallye : Paris-Le Cap. 0.55 Journal de la nuit.

13.00 Série : Mission impossible, vingt ans après. 14.00 Musique : Flashback. 14.50 Variétés : Multitop. 16.15 Série : Clair de lune. 17.00 Série : Le Saint. 17.50 Série :

Tonnerre mécanique. 19.00 Série : Les Routes du peredis. 19.54 Six minutes d'informa-

20.00 Série : Cosby Show. 20.30 Magazine : Sport 6. 20.40 Magazine : Sport 6.

20.40 Téléfilm : La Vengeance du Mohican.

Aventures dans le nord-est des Elats-Unis au dix-hui-

tième siè 22.20 Informations: M 6 express. 22.25 Capital. 22.35 Cinéma : Chromosome 3. 
Film canadien de David Cronenberg (1979). Avec Oliver
Reed, Samantha Eggar, Art
Hindle

LA SEPT

15.30 Documentaire : Opus. 16.30 Documentaire : Cinémémo. Film français de Brigitte | Cinémémo. Rotan (1990). avec Nicole | 17.10 Série : Portraits d'Alain

0.10 Six minutes d'informa-

Cavalier. La Matelassière 17.30 Téléfilm : La Rebelle. 18.40 Court-métrage :

L'Aventure d'une baigneuse. 19.00 Documentaire : Cent enfants attendent un train. 19.55 Cinéma d'animation.

20.30 Le Courrier des téléspectateurs . 20.35 Bergman par Bergman. Autour du film « les Fraises

sauvages a. 20.40 Cinéma : Les Fraises saut Film d'Ingmar Bergman.

22.10 Bergman par Bergman Autour du film « la Source ». 22.20 Court-métrage : Nikola. 22.35 Le Dessous des cartes. 

0.00 Cinéma : Le Sang d'un poète. 
Film de Jean Cocreau.

FRANCE-CULTURE

20.30 Atelier de création radiophonique. Cercle de Dan. Musique: Le Concert.
Transcontinentales jazz du
Nord. Entre jazz et Scandinavie, des liens durables...
Avec Doudou Gouirand,
saxophone, Zool Fleischer,
piano, Pelle Danielsson,
contrebasse, Sangoma Everett, batterie.

0.05 Clair de nuit.

FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (donné le 6 sep-tembre à la Philharmonie de Berlin) : Sonate pour piano en la bémol majeur Hob XVI/43, la bémol majeur Hob XVI/43,
de Haydn: Fantaisie pour
plano en ut majeur op. 17,
de Schumann; Scherzo pour
piano en ut dièse mineur op.
39, Mazurka pour piano en si
bémol mineur op. 24 rr 4,
Noctume pour plano en mi
bémol majeur op. 55 rr 2, de
Chopin; Au bord d'une
sourca, Méphisto-valse rr 1
en la majeur, de Liszt;
Impromptu en la bémol
majeur op. 90 rr 4, de Schubert, par Murray Perahia,
plano.

23.05 Poussières d'étoilles. Récital Françoise Vanhecke avec
K. Friant, plano et P. Van
Bockstal, hautbois (œuvres
de Vaughan-Williams,
Menasce, Benoît, Hebrerigs);
à 1.00, Cycle acousmatique:
Le Désert, de David.

A MIDI SUR ANTENNE 2 LE DIMANCHE



29 Décembre

Alain MINC

Ce qu'il faut changer en France Rediffusion à 1 heure du matin

1991

**BEST OF NULLE PART AILLEURS** A 19H30 EN CLAIR.

CANALT

La fausse sortie

du maire de Moscou

MOSCOU

correspondence

M. Gavral Popov a finale-

ment décidé, jeudi 26 décembre, de ne pas démis-

sionner de son poste de

maire de Moscou, à l'issue d'un entretien avec le prési-dent russe, M. Boris Eltsine.

Le 10 décembre, M. Popov

avait pourtant laissé entendre

qu'il pourrait rendre son

tablier pour « raison de

il avait réitéré son intention

cinq jours plus tard, lors du

congrès constitutif du Mou-

vernent des réformes démo-

cratiques de M. Chevard-

nadze, vu « l'impossibilité de

mettre en œuvre la politique de réforme». Celle-ci se heur-

tait, seion M. Popov, à la

double opposition du Parle-

ment de Moscou (le Mosso-

viet) et du Parlement russe.

refusé, début décembre,

d'entériner une ordonnance

du maire sur la privatisation

du commerce et des entre

prises de la capitale. Plus

récemment, le Parlement de Russie, élaborant un texte de

loi sur le statut de Moscou,

n'a pas tenu compte du pro-

iet du maire visant à faire de

la capitale une zone économi-

La gestion du maire, un

ancien professeur d'écono-

mie qui affirme que esans un

pouvoir fort, il est impossible

de mener les réformes à leur

terme a et ses manières

abruptes ont plus d'une fois

Cumulant les fonctions de

maire, de leader du Mouve-

ment des réformes démocra-

tiques et de président de la

toute nouvelle « Université

internationale», M. Popov a

fait beaucoup de bruit à l'au-

tomne demier dans sa quête

d'un local pour son univer-

sité. Il avait alors jeté son

mie des sciences sociales du

comité central du PCUS puis,

face à la grogne du Parle-

ment russe, avait imaginé de

déloger M. Aganbéguian de

nationale. En désespoir de

cause, il s'est rabattu sur

l'ancienne Ecole supérieure

du parti, où siège désormais

Après avoir « joué la

démission » pendant près d'un mois, M. Popov est allé

chercher, auprès du président

russe, l'assurance de pouvoir

mener sa politique de

**MARIE JEGO** 

réforme comme il l'entend.

son université.

suscité de vives réections.

que indépendante.

Le Mossoviet a en effet

santé ».

## La visite de M. Dumas en Iran a été reportée

La visite que M. Roland Dumas envisageait d'effectuer, dimanche 29 et lundi 30 décembre, en iran - et que la presse iranienne avait annoncée à grand renfort de publicité (le Monde du 27 décembre) – a été reportée, a-t-on appris, vendredi, au Quai

On précise de même source, cependant, que M. François Scheer, secrétaire général du ministère des affaires étrangères, se rendra à Téhéran dans les pro-

Selon les journaux de Téhéran, la visite de M. Dumas devait donner lieu à la signature de l'accord sur le règlement des contentieux financiers entre les deux pays conclu le 25 octobre. Le ministère français des affaires étrangères s'était abstenu, jeudi, de commenter officiellement les informations diffusées par la

ministre français devait également discuter de la visite du président François Mitterrand, pour laquelle aucune date n'a été fixée.

#### Sécurité renforcée à Téhéran pour les diplomates suisses

Ce report intervient alors que la presse iranienne s'est déchaînée contre l'arrestation en Suisse d'un ressortissant iranien soupçonné d'être impliqué dans le meurtre, en août à Suresnes, de l'ancien premier ministre iranien Chapour Bakhtiar.

Le gouvernement iranien a « vigoureusement » protesté mercredi contre cette arrestation « illégale » et mis en garde les autorités suisses contre son extradition vers la France. De son côté, la presse iranienne a évoqué jeudi la possibilité de représailles contre les diplomates suisses en Iran, menace prise au sérieux par les autorités helvétiques. Celles-ci

infirme clairement le bilan fourni

par les militaires indonésiens. Il se

rapproche de certains témoignages.

qui ont fait état de cent victimes

au moins, lorsque l'armée a tire sur

trois mille jeunes Timorais mani-

festant à l'occasion des obsèques

d'un de leurs camarades, tué le 28 octobre. Le texte mentionne en

outre la disparition d'environ qua-

La commission donne ainsi satis-

faction, au moins en partie, à

M. Viegas Carrascalao, gouverneur

civil - d'origine timoraise mais

nommé par Djakarta - de cet

ancien territoire portugais annexé

en 1976 par l'Indonésie. Ce dernier

Les milieux diplomatiques occi-

dentaux, qui avaient demandé que

les conclusions de la commission

officielle soient « crédibles », out

réagi plutôt favorablement. Reste à

voir comment le gouvernement

indonésien s'y prendra pour faire accepter par l'état-major un rap-

port qui lui attribue une partie des

JEAN-CLAUDE POMONTI

avait déclaré, après le massacre,

tre-vingt-dix personnes.

n'était pas véridique.

cement de la protection de leurs diplomates en Iran. D'abord désigné par la lettre «S», l'Iranien arrêté dans le cadre de l'affaire instruite à Paris par le juge Jean-Louis Bruguières a été identifié sous le nom de Zeyal Sarhadi, vingt-cinq ans.

Début décembre, M. Dumas avait assuré qu'il projetait touiours de se rendre en Iran. Dans le même temps, le ministre des affaires étrangères avait souligné que la procédure judiciaire sur le double meurtre de Suresnes (le Monde du 8 août) suivait son cours et que le gouvernement n'interférait pas dans cette procédure, tout en faisant valoir qu'il tirerait les conséquences d'une éventuelle responsabilité de l'Etat iranien dans l'assassinat de Chaoour Bakhtiar.

Selon un rapport officiel

### L'armée indonésienne avait sous-estimé le bilan de la tuerie de Dili au Timor-Oriental

de notre correspondant en Asie du Sud-Est

Une commission officielle indonésienne a conclu, jeudi 26 décembre, que la tuerie survenue le 12 novembre a Dili, zapitale du Timor-Oriental avait fait « environ cinquante morts » et « plus de quatre-vingt-onze blessés ». Jusqu'à présent, Djakarta faisait état de dix-

Tout en estimant que les soldats. qui ont tiré sur des manifestants séparatistes, ont répondu à des provocations, le rapport juge que « quelques éléments des forces de ment. Ce texte vient d'être remis au président Suharto par le président de la commission d'enquête. M. Djaelani. Selon M. Murdiono, secrétaire d'Etat, le chef de l'Etat indonésien a fait part de «ses profondes condoléances aux victimes, en particulier celles qui étaient

On ignore encore les détails de ce rapport, qui ne devrait pas être publié avant quelques semaines. Mais ce qu'en dit M. Djaelani

Protestant contre les « massacres » en Turquie

## Des militants kurdes

Quelque deux cents militants du comité du Kurdistan ont manifesté, eudi 26 décembre, devant le consulat de Turquie à Paris « pour protes-ter contre le massacre» de Kurdes en Turquie. Une cinquantaine d'entre eux ont été interpellés alors qu'ils tentaient de pénétrer dans les locaux, et ont fait l'objet d'une vérification d'identité. Lors de l'intervention des forces de l'ordre, quatre manifestants ont été légèrement bles-

son action dans un communiqué qui taine de morts parmi la popula civile » et que « les forces de l'ordre

Ces manifestations ont eu lieu au lendemain de l'attentat commis par des indépendantistes kurdes contre un grand magasin de la banlieue d'Istanbul, au cours duquel onze personnes ont trouvé la mort (le

au lendemain de la mort d'une dizaine de personnes lors d'une

#### Atterrissage en catastrophe d'un DC-9

Ouatorze personnes ont été blessées, dont sept grièvement, lors-qu'un DC-9 de la compagnie scan-dinave SAS, avec 129 personnes à bord s'est posé en catastrophe, vendredi 27 décembre, à 20 kilomètres au nord-ouest de l'aéroport de Stockholm-Arlanda, d'après un premier bilan fourni par la police de l'aéroport. Selon M. Bertil Rydin, responsable des services de sécurité de l'aéroport, « aucune personne n'aurait trouve la mort au cours de

près de Stockholm

cet accident». L'avion, qui devait se rendre de Stockholm à Varsovie via Copenhague, a dû se poser en catastrophe trois minutes après son décollage, à la suite d'une panne de moteurs, a ajouté la police. Selon un porte-parole de la tour de contrôle, le pilote a déclaré, alors que l'appareil attei-gnait 600 mètres d'altitude : « J'al des problèmes avec les deux moteurs », et il a tenté en vain de remettre les gaz. - (AFP.)

LE CLUB DE JAZZ Au pied de la tour Montparnasse LA SAINT-SYLVESTRE Réveillon 750 F

Toute la nuit

Danse avec 14 musiciens 23, cv. du Moine (15°) Réserv. 42-84-11-27

## ont manifesté à Paris

Au même moment, un autre groupe de militants kurdes s'est rendu devant l'ambassade de Turquie et a brisé quelques vitres à coups de pierres. Le comité du Kurdistan, proche du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), a justifié souligne que «depuis deux jours, au Kurdistan turc, il y a eu une trentirent aveuglément sur les civils

Monde du 27 décembre).

Cet attentat intervenait lui-même manifestation kurde réprimée par l'armée turque (le Monde du

## Du 30 décembre au 4 janvier

#### Près de 80 000 ieunes à Budanest pour la Rencontre européenne de Taizé

A Budapest, lundi 30 décembre, va s'ouvrir, et jusqu'au 4 janvier, un rassemblement de près de 80 000 jeunes catholiques, orthodoxes et protestants, venus de tous les pays d'Europe, à l'initiative de la communauté œcuménique de Taizé (Saòne-et-Loire).

Outre 4000 jeunes Français qui ont fait le déplacement, sont attendus, dans la capitale hongroise, environ 5 000 jeunes Russes, 4 000 Roumains, des centaines d'Ukrainiens, de Serbes, de Croates, de Lituaniens, d'Estoniens, de Lettons, etc. Les deux précédentes Rencontres européennes préparées par Taizé avaient eu lieu à la fin de 1989 à Wroclaw en Pologne et de 1990 à Prague. Le gouvernement hongrois a pris des dispositions pour faciliter l'entrée des jeunes, russes et roumains notamment.

Chaque jour à Budapest, tous les participants se retrouveront au Neostadion et dans les halles de Hungexpo, transformées en lieux de prière. La Lettre aux jeunes que vient de publier Frère Roger, prieur de Taizé, situe l'enjen de cette rencontre : « L'une des urgences des années à venir, écrit-il, sera de mettre la réconciliation là où il y a la blessure de la haine, près de nous ou au loin, et de tout accomplir pour prévenir de nouvelles guerres frairicides.»

> Renseignements : Taizé-Communauté (71250). Tél. : 85-50-30-30.

Pour garantir une « surveillance à long terme » du site

### La décharge nucléaire du Bouchet est rachetée par le CEA

Le Commissariat à l'énergie ato-mique (CEA) vient de se porter acquéreur de l'ancienne décharge nucléaire du Bouchet (Essonne) Cette mesure, précise-t-on au CEA, permettra de garantir la «surveillance à long terme» du site autour duquel la radioactivité de l'air et de l'eau sera mesurée constamment « pen plusieurs siècles», à l'image de ce qui se pratique sur certains sites miniers Les autorités départementales devraient se prononcer d'ici quelques semaines sur ces propositions du

Ces mesures constituent indéniablement une victoire pour les éco-logistes locaux qui s'opposaient à la «réhabilitation» du site envisagée il y a plus d'un an (le Monde daté 26-27 août 1990).

Le terrain du Bouchet, qui appartient à la Société nationale des pou-dres et explosifs (SNPE), est une ancienne décharge où furent entrepo-sées entre 1947 et 1971 quelque 20 000 tonnes de déchets provenant de l'usine du Bouchet qui produisait le combustible des premiers réacteurs e combustione des premiers reacteurs nucléaires français. Après y avoir mesure des émissions notables de radon, un gaz radioactif trahissant la présence de radium dans le sous-sol, les Verts d'Ile-de-France avaient déposé une plainte contre le CEA pour infraction à la législation sur les déchets à haut risque. Leur action avait amené le gouvernement à ordonner une expertise, menée par le professeur Henri Sergolle, directeur de l'Institut de physique nucléaire

d'Orsay. Ce dernier proposait de recouvrir le site d'une couche de terre suffisante pour abaisser les taux d'émissions de radon. Ces dernières, estimait M. Sergolle, bien que « sans danger», sont trop importantes pour que le terrain « puisse être réhabilité dans sa structure actuelle» (le Monde da 15 novembre 1990).

De nouvelles études menées cet été ont révélé la présence de plusieurs e points chauds » et, notamment, l'existence d'une zone « de quelque mètres carrés » à la radioactivité «assez importante» qui débordait du site clôturé de la décharge, sur un terrain voisin appartenant à la SNPE. «En concertation avec les éco-logistes, et en accord avec la préfec-ture», les services du CEA ont creusé, la semaine de Noëi, une tranchée sur un point où, selon leurs archives, devaient se trouver les restes de fûts métalliques ayant contenu « des stériles très riches» de minerai d'uranium. Des échantillons y ont été prélevés pour analyse par es services du CEA et deux laboratoires privés indépendants. Des mesures, effectuées lors de ces fouilles, ont montré que les doses atteignent 100 millirents par heure en profondeur. Ce chiffre signifie qu'un homme qui s'aventurerait sous terre à proximité des déchets recevrait en cinq heures l'équivalent de la limite annucile d'exposition pour la popu-lation fixée par la législation fran-

La préparation des élections régionales

### L'Association des usagers présentera des listes dans plusieurs départements

de notre correspondant régional

M. Jean-Claude Delarue a annoncé, vendredi 27 décembre, à Fréjus, que l'Association des usagers de l'administration et des services publics (ADUA), qu'il préside, présentera des listes dans plusieurs départements aux prochaines élections régionales. «L'ADUA a-t-il rappelé, a déjà participé à plusieurs campelè, a déjà participé à pausieurs cam-pagnes électorales, aux municipales de 1989 où elle a fait élire deux maires dans des villages de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine, et à l'élection législative partielle de janvier 1991 dans le 15° arrondissement de Paris. Son but est de faire pression sur le gouvernement et les partis poli-tiones mais aussi de remobiliser les tiques, mais, aussi, de remobiliser les électeurs qui s'abstiennent ou votent pour des partis protestataires, comme le Front national, parce qu'ils n'ont plus confiance dans les institutions

démocratiques. » Il y aura des listes de l'ADUA dans le Var, la Vienne, à Paris, ainsi que dans la Meuse et la Meurahe-et-Moselle. M. Delarue, membre du Conseil économique et social, sera hui-même tête de liste dans le Var, conjointement avec M. René Espaconjointément avec M. René Espa-nol, un promoteur immobilier qui a mené une longue bataille judiciaire contre le député (UDF-PR) et maire de Frêjus, M. François Léotard, dans l'affaire de Port-Fréjus (I). «L'ADUA, a précisé M. Delarue, prend le Var comme département-test afin d'engager une lutte nationale contre la collusion entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir politique. A parl'argent et le pouvoir politique. A par-tir du cas de Port-Fréjus, elle fera campagne contre le détournement des lois et pour le respect des décisions de

 OUI, nous sommes, dans notre genre, parmi lies "Stars de la Mode" (et de la Décoration), modestie mise à part... Les ferrmes se dédorent séduites et même possionnées par nos tissus. Malgré ces succès flatteurs, nous restons

raisonnables et abordables. · Après tout, ce n'est pas notre faute si nous, et nos fissus, plaisons à ce point! (depuis 30 F le mètre)

Dans la Vienne, la liste de l'association aura pour thème principal les «bavures administratives». Elle sera une ex-aide-soignante, victime d'une cès depuis plusieurs années avec le centre hospitalier régional de Poi-tiers. A Paris, l'ADUA présentera une liste dirigée par Mª Sévérine Pascaud et composée uniquement de jeunes de vingt et un à vingt-cinq ans. Son but essentiel sera e de contraindre le gouvernement à s'occu-per des problèmes d'emploi et de formation professionnelle.»

(1) M. Espanol a comparu, récemment, pour dégradations de biens immobiliers, devant le tribunal correctionnel de Draguignan qui rendra son jugement en février prochain. Au cas où il serait condamné et privé de sea droits civiques, il ne fera qu'apporter son appui à la liste de M. Delarue.

□ Le premier tour de l'élection égislative partielle dans le Nord est fixé as 26 janvier. -- Le premier tour de l'élection législative partielle organisée dans la quatrième circonscription du Nord (Lille-Ouest, Quesnoy-sur-Deule) est fixé au dimanche 26 janvier, et le econd tour éventuel au dimanche 2 février. Ce scrutin est destiné à pourvoir le siège vacant depuis le décès de Jacques Houssin, non inscrit, survenu dans la nuit du 13 au 14 novembre (le Monde du 16 novembre).

 Le ministre français de la défense dans le Golfe. - M. Pierre Joxe, ministre de la défense, est arrivé, jeudi 26 décembre, à Abou-Dhabi pour une visite de plusieurs jours dans les Emirats arabes unis et le suitanat d'Oman. M. Joxe doit passer la nuit du 29 au 30 décembre en mer, au large de Mascate, avec l'équipage de la frégate de lutte anti-sous-marine Pri-

五湯

TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN T

#### **BOURSE DE PARIS** Matinée du 27 décembre

**Pause** 

Tentée un moment de suivre l'élan de Wall Street, la place française a finalement opté pour une pause, après deux vigoureuses séances de hausse. Vendredi matin 27 décembre, l'indice CAC 40. après s'être apprécié de 0,50 % à l'ouverture, se dépréciait en fin de matinée, revenant à - 0,15 %. Dans un marché très calme, voire endormi, les plus fortes hausses étaient emmenées par Sligos, Klé-pierre et Locindus. En baisse, on notait UFB Locabail, DMC et

### SOMMELLES

#### DÉBATS

Faut-il réformer le mode de scrutin?: «La fin des dogmes», par Jean Glavany; « Pour une défense républicaine », par André Wormser.....

#### ÉTRANGER

Les élections en Algérie...... 3 La disparition de l'Union soviétique et les réactions à la démission de M. Gorbatchev ......

Un entretien avec le premier ministra suédois .... Le bloc serbe prône la création

Reprise des combats en Géorgie 4

d'une nouvelle Yougoslavie...... 5 Israel redoute un afflux massif de juifs soviétiques ..... Inde : cinquante passagers d'un

train assassinés par un commando terroriste sikh ..... La formation du nouveau gouvernement australien...... 6

#### POLITIQUE

La campagne électorale à Marseille est l'occasion de sévères règlements de comptes .....

Dans son rapport annuel, l'UNICEF dénonce la discrimination sexuelle. 8 La première étape du raid-marathon Paris-Syrte-Le Cap ...... 8

#### SANS VISA

● Saint Yersin de Nha-Trang ● La table : l'omelatte de la mère Pou-

#### CULTURE

Arts: Verseilles vu du Japon ... 15 Les « taggers » entrent au musée . 15 Photographie : la redécouverte de l'œuvre de Pierre Boucher........ 15

#### ÉCONOMIE

Près de trente mille chômeurs de plus en novembre ..... Wall Street joue la reprise...... 16 Le freinage de l'économie japo-naise se confirme.......16 L'Etat espagnol introduit la concurrence dans le secteur du téléphone ...... M. Quilès persiste dans une libéralisation prudente du transport

#### COMMUNICATION

Les débuts d'une télévision indéoendante en Roumanie ....... Hachette cède 15 % du capital des Dernières Nouvelles d'Alsace au Crédit lyonnais...

#### Services

Abonnaments. Annonces classées 20 Carnet. Loto, Tac-O-Tac .. . 20 18-19 Marchés financiers. Météorologie ... . 20 Radio-télévision ... ... 21

14 Week-end d'un chineur ..... 20 La télématique du Monde : 3615 LEMONDE

3615 LM Le numéro du « Monde » daté 27 décembre 1991 a été tiré à 480 221 exemplaires